### ACTA

\_\_\_ ET \_\_\_

# DECRETA PRIMI CONCILII

PROVINCIÆ

SANCTI BONIFACII.

1889.



\$THS JA ROYA

## ACTA

\_\_\_\_ ET \_\_\_\_

## DECRETA

## PRIMI CONCILII

PROVINCIÆ

SANCTI BONIFACII.

1889.



#### DECRETA

## Primi Concilii Provinciæ Sti. Bonifacii

A SANGTA SEDE REVISA ET REGOGNITA.

#### I.-DECRETUM DE APERIENDA SYNODO.

"In nomine Sacrosanctæ et Individuæ Trinitatis,

Patris et Filii et Spiritus Sancti."

Nos Alexander Taché Dei et apostolicæ Sedis gratia, Ecclesiæ Metropolitanæ Sancti Bonifacii Archiepiscopus, ad laudem et gloriam Dei Omnipotentis et Salvatoris Nostri Jesu Christi; in honorem Beatissimæ et Immaculatæ Virginis Dei Genetricis Mariæ, Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Sanctorum quorum patrocinio nostræ Ecclesiæ Cathedrales et diæceses muniuntur; ad ædificationem Ecclesiæ Dei, ad zelum animarum augendum in clero atque ad pietatem fovendam tam in clero quam in populo, statuimus et decernimus de concilio et consensu Reverendissimorum Episcoporum nostrorum comprovincialium, hac ipsa die quæ est decima sexta mensis Julii anni millesimi octingentesimi octogesimi noni, Deo adjuvante, inchoari atque adeo inchoatum esse concilium primum Provinciale quod ad hanc diem et locum convocavimus et indiximus: Jesum Christum Dominum et Salvatorem nostrum humiliter deprecantes ut quidquid a nobis in hoc concilio coptum absolutumque fuerit ad ipsius honorem, ad Ecclesiæ bonum et ad animarum salutem recte fiat et maxime proficiat.

## II.—DECRETUM DE MODO VIVENDI IN CONCILIO.

Hæc Synodus provincialis in Spiritu Sancto légitime congregata, agnoscens cum beato Jacobo apostolo quod "omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est descendens a Patre luminum" qui iis qui postulant a se sapientiam dat omnibus affluenter et simul sciens quod "initium sapientiæ est timor Domini" statuit et decrevit omnes et singulos Christi fideles hujusce civitatis Sancti Bonifacii quorum sicut et totius Provinciæ gratia celebratur exhortandos esse prout exhortatur ut confiteantur peccata sua et sese emendent, frequentius Eucharistiæ Sacramentum sumant, in timore Domini ambulent et instanter orent pro episcopis et sacerdotibus hic legitime congregatis; Episcopos vero et sacerdotes ut assidui in Dei laudibus incumbant atque in singulis diebus in quantum fieri poterit Sanctissimum missæ Sacrificium peragant aut saltem Mysteriorum celebrationi devote intersint, facientes sicut Spiritus Sanctus per Apostolum præcepit obsecrationes, orationes, postulationes pro Sanctissimo Domino nostro Leone Papa XIII, pro regina nostra Victoria, pro gubernatoribus et cæteris qui in sublimitate constituti sunt et pro omnibus fidelibus; ut quietam et tranquillam vitam agamus, pace fruamur et fidei incrementum videamus.

Præterea hortatur illos ut jejunent feria sexta in memoriam passionis Domini, omnibusque diebus, mensa

frugali utantur.

Et quoniam oportet episcopos irreprehensibiles esse, hortatur etiam, illos et obsecratur in Domino ut vitæ innocentia et integritate, fide, religione et pietate omniumque virtutum ornamento præfulgeant et in omnibus honestatem præ se ferant sicut decet ministros mysteriorum Dei.

Cum autem Synodi Provincialis scopus sit ut sacra conciliorum, Summorum Pontificum decreta renoventur et custodiantur, illos monet summopere ipsis curandum esse ut ea accurate referantur adjectis quibusdam, si opus sit, explicationibus, ita tamen ut non recedatur unquam a mente Sanctæ Ecclesiæ Romanæ cæterarum

Ecclesiarum matris et magistræ.

In sententiis vero dicendis, nullus debeat aut immodicis vocibus perstrepere, aut tumultibus perturbare, nullis vanis aut obstinatis disceptationibus contendere; sed omnes ad gloriam Dei et animarum salutem, unice conspirantes cum modestia, prout Spiritus Sanctus dabit eloqui, opportune, servato ordine, proferant opiniones; et quidquid dicatur sic mitissima verborum prolatione temperetur, ut nec audientes offendantur, nec recti judicii acies perturbato animo inflectatur.

Omnes insuper hortatur ut residentiam et diurnum vivendi ordinem, in prima congregatione generali

promulgatum et statutum, fideliter exsequatur.

#### III.—DECRETUM DE PROFESSIONE FIDEI.

Cum inter omnes pastoralis officii sollicitudines illa potissimum esse debeat, ut Fides Catholica quam Sancta Romana Ecclesia tenet et quæ solidissimo Petræ fundamento nititur, incorrupta in hac provincia vigeat et augescat hæc Synodus Patrum exemplis adhærens et S. Concilii Tridentini ordinationem pie venerans ante omnia statuit ac decernit præmittendam esse ejusdem sanctæ et catholicæ fidei professionem juxta formam a Pio Papa IV concinatam, una cum clausula de Romani Pontificis primatu deque ejus infallibili magisterio addenda, juxta Pii Papæ IX præscriptum.

#### PROFESSIO FIDEI.

Ego (Alexander Taché) firma fide credo et confiteor omnia et singula quæ continentur in Symbolo fidei, quo Sancta Romana Ecclesia utitur videlicet: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem cœli et terræ, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia sæcula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de cœlis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in cœlum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem ; qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi sæculi. Amen.

Apostolicas et Ecclesiasticas traditiones reliquasque

ejusdem Ecclesiæ observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item Sacram Scripturam juxta eum sensum, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu et interpretatione Sacrarum Scripturarum, admitto, nec eam unquam nisi juxta unanimem consensum Patrum, accipiam et

interpretabor.

Profiteor quoque septem esse vere et proprie Sacramenta novæ legis a Jesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Pointentiam, Extremam-Unctionem, Ordinem et Matrimonium, illaque gratiam conferre : et ex his Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et adprobatos Ecclesiæ Catholicæ ritus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia et singula quæ de peccato originali et de justificatione in Sacrosancta Tridentina Synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio. Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium Sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiæ Sacramento esse vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima et divinitate Domini Nostri Jesu Christi, fierique conversionem totius substantiæ panis in corpus, et totius substantiæ vini in sanguinem, quam conversionem Catholica Ecclesia transubstantiationem appellat. Fateor sub altera tantum specie totum atque integrum Christum, verumque Sacramentum sumi.

Constanter teneo Purgatorium esse, animasque ibi

detentas fidelium suffragiis juvari.

Similiter et sanctos una cum Christo regnantes venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre atque eorum reliquias esse venerandas.

Firmiter assero imagines Christi ac Deiparæ semper virginis necnon aliorum sanctorum habendas et retinendas esse; atque eis debitum honorem et venerationem impertiendam.

Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum Christiano populo

maxime salutarem esse affirmo.

Sanctam Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romano Pontifici, beati Petri apostolorum principis successori ac Jesu Christi Vicario, veram obedientiam spon-

deo ac juro.

Cætera item omnia a sacris canonibus et æcumenicis Conciliis ac præcipue a Sacrosancta Tridentini Synodo, et ab œcumenico Concilio Vaticano tradita, definita et declarata, præsertim de Romani Pontificis primatu et infallibili magisterio, indubitanter recipio ac profiteor; simulque contra omnia atque hæreses quascumque ab Ecclesia damnatas et rejectas et anathematizatas, ego pariter damno, rejicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam in præsenti sponte profiteor et veraciter teneo, eamque integram et immaculatam usque ad extremum vitæ spiritum constantissime, Deo adjuvante, retinere et confiteri, atque a meis subditis vel illis quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri et doceri et prædicari, quantum in me erit curaturum.

#### IV.—DECRETUM DE FIDE.

Credendum est et firmiter credimus fidem fundamen-

tum esse et radicem justificationis.

Omnia que ut credenda ab Ecclesia proponuntur credimus. Credimus et credendum declaramus totam Revelationem contineri in Sacris Scripturis et absque Scripto in Sacris Traditionibus que Christi ore vel Spiritu Sancto affante atque ab eis Ecclesiæ traditæ usque ad nos pervenerunt.

Credimus et profitemur et docemus Romanum Pontificem agnoscendum esse tanquam verum Jesu Christi in terris Vicarium, totius Ecclesiæ visibile Caput et omnium Christianorum Patrem et Doctorem primatum tum honoris tum jurisdictionis in universam ecclesiam tenentem.

Credinus et docemus Romanum Pontificem cum ex Cathedra loquitur, idest, cum omnium Christianorum Patris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate, doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ea infallibitate pollere quo divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese non autem ex consensu Ecclesiæ irreformabiles esse.

Reprobamus errorem apud nos diffusum qui audacter asserit homines in cujusvis religionis cultu viam æternæ salutis reperire, æternamque salutem assequi posse; una enim est vera Religio, et una vera Christi Ecclesia extra quam non datur salus.

Reprobamus quoque omnes errores a Romanis Pontificibus damnatos sive in Conciliis Generalibus sive in

Encyclicis Litteris.

Quoniam vero satis non est hæreticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur, qui ad illam plus minusve accedunt, omnes officii monemus servandi etiam Constitutiones et decreta, quibus pravæ ejusmodi opiniones, quæ isthic diserte non enumerantur, ab hac S. Sede proscriptæ et prohibitæ sunt.

#### V.—DECRETUM DE INDEPENDENTIA SUMMI PONTIFICIS.

Cum Ecclesiastica potestas sit jure divino valde superior et independens a potestate civili et ejusmodi independentia in Summo præsertim Ecclesiæ Capite vigeat opus sit, hinc in præsenti rerum statu declarat hæc Synodus sacrilegam status pontificalis usurpationem non solum jure divino et humano, sed etiam Ecclesiæ et Summi Pontificis pernecessariæ libertati adversari.

#### VI.—DECRETUM DE VITA ET HONESTATE CLERICORUM.

10. Quoniam juxta Concilium Tridentinum, sic decet omnino clericos in sortem Domini vocatos, vitam moresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum, ac religione plenum præ se ferant, leves etiam culpas quæ ipsis minimæ viderentur effugiant, ut eorum actiones cunctis offerant venerationem. In provincia vestem talarem nigri coloris habitum clericalem declaramus, exceptis casibus in quibus ordinarius loci aliam vestem ejusdem coloris quæ tamen clericis sit conveniens induendam judicaverit.

20. Regulis de venatione ab Ecclesia positis, omnes se

submittere et obedire debent.

30 Fumeo tabaco cum moderamine et decentia utantur.

40. Cum sit lux mundi et vir cujus labia scientiam custodire debent, sacerdos studio Scripturæ Sacræ, theologiæ, cæterarumque scientiarum maximam det operam. Hoc est magni momenti et valde commendatum a concilio provinciali. Ubicumque collationes theologicæ proomnibus et examina pro junioribus statuuntur, accurate et non imperati præscripto adimpleant.

50. Cunctis clericis maxime convenit testamentum facere juxta legem ecclesiasticam et civilem. Ad hoc autem ex conscientia tenentur parochi et curam animarum habentes, qui fidelibus suadeant ut idem faciant, specialibus casibus exceptis in quibus sententia et directio ordinarii requiritur, officium testamenti pro laicis conficiendi recusent, non autem pro fratribus in sacerdotio.

60. Pecuniam ad pios usus per profana media vulgo dicta Bazars, pique-niques, concerts, promenades et coetera hujusmodi comparare non licet nisi prius licentia de scripto petita et obtenta ab ordinario et approbato schemate de modo agendi. Quæ quidam in Ecclesia jam benedicta aut consecrata haberi vetantur. Idem dicendum de concionibus seu lectionibus et conventibus profanis.

Ne fatigentur fidelis et ipsi sacerdotes cupidi videan-

tur nimia cum instantia et aviditate hæc pecunia non

exquiratur.

70. Ne discordiis inter ipsos sacerdotes, quæ sine scandalo esse non possunt, locum dent electiones politicæ aut administrativæ, sine prævia episcopi directione in istis non agant.

A candidatis munera et præmia non accipiantur et absque jussu aut licentia ordinarii partes unius vel alte-

rius publice et aperte non teneantur.

A concionibus mere politicis in Ecclesia se abstineant, et cum hac de re publice et coram populo tractare necesse est jura caritatis et æquitatis stricte serventur. Nisi præhabita ordinarii directione conventibus politicis et

publicis se abstineant.

80. "Attendentes sibi et universo gregi vigilent, in omnibus laboreit et ministerium suum impleant. Ipsorum est oves suas agnoscere, pro his sacrificium offerre, verbique divini prædicatione, sacramentorum administratione ac bonorum operum exemplo pascere, pauperum aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere." Hæc autem gravia munera præsentiam et residentiam parochi in grege suo imperant. Diebus autem festivis et dominicis, nisi gravi de causa ex caritate, necessitate, obedientia vel bono publico deprompta, a propriis parochiis sacerdotes curam animarum habentes non absint.

Idem dicendum de diebus in quibus fideles ad con-

fessionem faciendam conveniunt.

Extra dies festi et dominicæ, visitatio ad viciniores sacerdotes per hebdomadam approbatur propter caritatem fovendam et solamen mentis.

#### VII.—DECRETUM DE CULTU DIVINO.

10. Ut in nos effundantur thesauri in Sacratissimo Cordi Jesu absconditi, totius Provinciæ, jam Sanctissimo Cordi Mariæ dicatæ, solemnis consecratio etiam Sanctissimo Cordi Jesu habebitur.

20. Rubricae Missalis, Breviarii et Ritualis studiose

ediscantur et exacte serventur.

30. Exoptat Synodus ut in Ecclesiæ ceremoniis uniformitas a cunctis servetur, quod facile attingent si unum tantum auctorem v. g. Martinucci, in usum habeant.

40. Cum Sanctissimum Sacramentum sit fons pietatis et amoris divini incendium, maxime fovenda est devotio erga Ipsum, ideoque in quantum fieri protest exercitium quadragenarum horarum et adorationis perpetuæ, juxta modum Ecclesiæ Metropolitanæ, introducatur.

Cultu peculiari honorentur Sacratissimum Cor Jesu

et passio D. N. J. C.

Opus pium Apostolatus orationis commendatur.

Sancti Bonifacii Provincia Ecclesiastica jam speciali protectioni B. V. M. se commisit, et inter fideles devotio erga illam optimam Matrem acriter diffundatur per Rosarii seu Coronæ frequentem recitationem et per exercitia mense Maii habenda.

Ne nimia abundantia et diversitate peculiares devotiones fidelibus onera fiant et impedimentum veræ pietatis cavendum est ne præter Confraternitates Sumi Cordis Mariæ, Scapularis montis Carmeli et Rosarii jam apud nos existentes, absque consensu ordinarii novæ statuantur et inconsulto multiplicentur.

#### VIII.—DECRETUM DE ZELO ANIMARUM.

10. Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei, quod quidem verbum a Domino Nostro Jesu Christo Apostolis et pastoribus commissum fuit his verbis; "euntes docete omnes gentes." Hinc patet quod inter munera et officia sacerdotum, primum locum tenet prædicatio verbi divini; quæ si deficiat. parvuli petent panem et non erit qui frangat eis.

20. Ad istud munus frequenter adimplendum adhortatur sancta Tridentina Synodus eos qui curam habent animarum his verbis: Prædicabunt saltem omnibus dominicis et solemnibus diebus festivis: tempore autem jejuniorum quadragesimæ et Adventus Domini, quotidie, vel saltem tribus in hebdomada diebus, si ita oportere

duxerint.

30. Istis in prædicationibus, sanctum Jesu Christi Evangelium; quæ scire omnibus necessarium est ad salutem; vitia quæ declinare et virtutes quas sectari oporteat, sacramentorum vim et usum pro suscipientium captu explicent.

40. Ad recte verbum Dei tractandum, in audientibus majoris muneri necessitatem pensent, et firmitatem doctrinæ, nobilem simplicitatem formæ, eloquiique claritatem, magisquam concinnos orationis modos aut sublimitatem dicendi prosequantur.

Tanquam potestatem habentes loquantur neminem

adulantes, neminem verborum aculeis lædentes.

50. Ad erudiendas et convertendas animas non sufficiunt ordinariæ prædicationes, sed utendum privatis colloquis, christianis et piis lectionibus et ubi opus est catholicis ephemeribus, quæ, ut catholicæ habeantur, debent doctrinam etiam Ecclesiæ exponere et tueri, Ecclesiæ certamina et progressus domi et foris narrare et ordinarii approbatione gaudere.

Extra annuam parochiæ visitationem invisentur aliquoties parochiani tam prope quam longe degentes, et in hos prudenter et caute se habeant, nemini dantes cau-

sam offensionis et invidiæ.

Coloni et advence benigne excipiantur, in eligendis

fundis propriis adjuventur, et consilia eis dentur, ita ut catholici in eadem regione commorentur et circumscriptiones tam scolares quam parochiales efformentur. Cum catholicis, bonis exemplis, orationibus et lenitate morum agant et inutiles acerbasque controversias effugiant.

#### IX.—DECRETUM DE SACRAMENTIS.

10. "Inter Novæ Legis Sacramenta primum maxime" que necessarium et utile est Baptismus, in quo sordes
" peccatorum tam Originalis quam actualium deponun" tur et per quem Fidei signaculum recipimus; Militiæ" que Christianæ adscribimur, nec ulli qui eo privatus
" est et in re aut in voto, ad regnum cœlorum patet
" aditus." Conc. Narb. CXIV.

Hine quamprimum baptizandi sunt nati infantes ne gratia longius priventur et periculum salutis incurrant.

"Ne quis de cœtero in aulis vel cameris aut aliis privatis domibus, sed dumtaxat in ecclesiis audeat baptizare." Excipitur, si satis necessitas, v. g. difficultas viarum, distantia ab Ecclesia, intemperies cœli, debilitas corporis emerserit, propter quam nequeat infans sine periculo ad ecclesiam deferri.

Si quando iterandus videtur baptismus id non fiat absque prævia et matura investigatione de persona quæ baptizavit et de modo quo Baptismus fuerit collatus "In dubio vero, prudenti, iteretur Baptismus sub conditione.

Acatholicorum infantes etiam ab ipsis allati non baptizentur, nisi spes fundata vere probabilis effulgeat quod in catholica religione educandi erunt, aut prævideatur quod ante ætatem discretionis assecutum morientur. Et in baptizatis specialiter invigilent parochi aut missionari: de gremio enim Ecclesiæ et de eorum grege facti sunt.

Quia mandavit Deus unicuique de proximo suo, in necessitate aut in periculo mortis fideles non solum possunt sed etiam debent baptizare. De modo hoc officium adimplendi erudiantur et formentur, et in residentiis longe ab ecclesia et sacerdote distantibus eligantur prudentes et idonei christiani, qui hoc munere in casu necessitatis baptizandi fugantur, et a quibus de baptismo collato ratio requiratur.

Quum in Provincia Nostra multi adhuc in infidelitatis tenebris sedeant, omnem operam dent sacerdotes et missionarii ut quamprimum ad viam lucis et ad gratiam

baptismi reducantur.

20. De Confirmatione. Quum omnes fideles debeaut Sacramentum Confirmationis suscipere, diligenter providebunt parochi et missionarii ut hi ad illud suscipien-

dum sint sufficienter edocti et parati.

30. De Eucharistia. Quum dilexisset suos Dominus Noster Jesus Christus, in finem dilexit eos, hujus infinitæ et ignitæ dilectionis pignus et testimonium nobis dedit non relinquens nos orphanos. Memoriam fecit mirabilium suorum commemorans nobiscum usque ad consummationem sæculi in sanctissimo Eucharistiæ Sacramento, in quo vere, realiter et substantialiter continetur Corpus et Sanguis Ipsius una cum anima et Divinitate,

ac proinde totus Christus.

Quem quidem tanquam spiritualem animarum cibum quo alimur, confortamur et ipsius vita vivimus, sumere debemus. Dixit enim: "nisi manducaveritis carnem " filii hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis " vitam in vobis, qui manducat me et ipse vivet propter "me." Cum autem dicat Sanctus Paulus: "probet au-" tem seipsum homo et sic de pane illo edat" non nisi probati et instructi et vestem nuptialem induti ad divinam hanc mensam accedant fideles. Sacramentum hoc conferri potest pueris et puellis cum incipient aliqualem rationis usum habere ut possint devotionem concipere erga hoc Sacramentum, ordinarie tamen non conferatur puellis ante 10um ætatis annum et pueris ante 11um. Ad frequentem communionem actionemque gratice faciendam post hujus receptionem hortentur fideles.

Sacerdotes decorem Domus Dei diligant, et speciatim altare, tabernaculum, vasa sacra, ornamenta et omnia quie ad Sacramentum attinent. Reservata hostia consecratæ regulariter commutentur. Lampas ex oleo olivarum nutrita, aut saltem ex aliis oleis quantum fieri potest vegetalibus accensa teneatur. Summa sollicitudine

40. De Matrimonio. Pastores de sanctitate et indissolubilitate Matrimonii fideles sæpe moneant. Matrimonia, quantum fieri potest, intra missam celebrentur, et regulæ diæcesis in eorum celebratione semper fideliterque serventur.

A matrimoniis mixtis, quæ a catholicis cum acatholicis contrahuntur, quæque ab Ecclesia prohibentur, fortiter dissuadeantur fideles tam publice quam privatim.

Quod si ista matrimonia mixta vitari non possint servetur in primis Instructio diei 15 9bris an. 1858, ac præsertim semper a parte acatholica exigatur promissio scripta de obice non ponendo catholicæ parti in servanda religione catholica pariterque de catholice educanda cuncta prole proventura, et hoc fiat post licentiam ab Ordinario obtentam.

Si, quod Deus avertat, neglecta ista prudenti regula, pars catholica graviter illicitum scandalosumque matrimonium coram acatholico ministello contrahere ausa fuerit, casus episcopo reservatus erit, qui pœnam aliquam iustam infliget.

Si conjuges catholici ea ratione contrahentes matrimonium ut inde grave scandalum exoriatur, non absolventur nisi facta gravissimi istius scandali prævia reparatione: magistratum autem civilem adire poterunt juxta præscriptum legis.

Matrimonia mixta juxta ritum Ritualis Romani, ut in

editione Baltimorensi datum, celebrentur.

Matrimonia attentata cum infidelibus non solum illicita, sed et propter impedimentum disparitatis cultus invalida sunt; quapropter nunquam celebrentur nisi a Sancta Sede dispensatio prius obtenta fuerit.

50. De Extrema-Unctione. A sacerdotibus longe distantibus ne nimis differatur ægrotis administratio Extre-

mæ-Unctionis.

#### X.—DECRETUM DE PUERORUM EDUCATIONE.

Ita doceantur et incitentur parentes ut suo fungantur officio liberos a tenera ætate de doctrina christiana et orationibus erudiendi.

Parentes catholici invitentur ut ad stabiliendas scholas, quas solas, in quantum fieri potest, frequentare debent omnes pueri catholici, diligenti cura laborent. Commissarii scholarum ex conscientia ligantur, istique munus suum accurate adimpleant, et in locis ubi favent leges secundum istas agatur. Si necessitate compulsi alias scholas pueri adire debent, parentes et pastor vigilare debent ne damnum spirituale patiantur ob hanc necessitatem.

Valde desiderandum est ut multi juvenes collegium frequentent et cursum litterarum et philosophiæ in eo

compleant.

In omnibus casibus incumbit pastoribus animarum obligatio docendi cum magno zelo et assiduitate omnes pueros qui christiana eruditione indigent: ait enim Sacrosancta Tridentina Synodus "iisdem etiam saltem Do-" minicis et aliis festivis diebus pueros in singulis paro-" chiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deum et pa-" rentes diligenter ab iis ad quos spectavit doceri cura-" bunt, et si opus sit etiam per censuras ecclesiasticas " compellent."

#### XI.—DECRETUM DE MISSIONIBUS INDORUM.

Omnes participent zelo et gloriæ Sanctæ Matris Ecclesiæ quæ sua miseratione et caritate indeficienter prædicavit Evangelium J. C. et missiones instituere conata est apud Americæ Septentrionalis Aborigenes. Non sint parochi et missionarii personarum acceptores, omnibus enim sylvicolis sicut cæteris debitores sunt.

Valde promovendæ sunt societates de propagatione fidei et sanctæ Infantiæ, sicut et opus scholarum dicta-

rum "du Nord-Ouest."

## XII.—DECRETUM DE OBSERVATIONE DIERUM DOMINICARUM.

Abstinendum est non solum ab omnibus operibus servilibus, sed etiam ab omni opere licito in se quod in

scandalum vertere poterit.

Ab animi relaxationibus nimis profanis et sanctitate Diei Dominicæ nullomodo congruentibus se abstineant. Cavendum est etiam ne requies et relaxationes per se innocentes in abusum vertantur.

Sanctificetur Dies Dominica per auditionem Missae quæ est de præcepto gravi, et alia devotionis et pietatis opera.

## XIII.—DECRETUM DE JURISDICTIONE EPISCOPALI.

Clericus peregrinus nisi notissimus sit aut munitus testimonio Ordinarii sui, ad divina celebranda non admittatur: et, si in diœcesi aliquantum moraturus est, monendus est episcopus: ad prædicandum vero semper requiritur Ordinarii licentia.

Posuit Deus Episcopos regere Ecclesiam Dei et illis est cura ovibus suis invigilandi easque custodiendi; et ideo, sacerdotes reddere debent rationem ordinario de animabus sibi commissis et de cunctis rebus quæ ad earum bonum pertinent. Quod ut attingant juxta præscriptum Ritualis libros et tabulas habeant, speciatim librum animarum. Quod ad registrationes attinet, non obliviscantur legum civilium.

Episcoporum est in propria diœcesi pracipua autoritas, et nil innovetur, nullum exerceatur ministerium sine

Ordinarii licentia.

Nulla insolita imago, vel novæ reliquiæ fidelium venerationi exponantur nisi approbante Episcopo.

Episcopi licentia necessaria est ad conventuum erectionem et nihil faciendum ad hunc finem sine licentia

quæ postulari et dari debet de scripto.

Nova redificia ecclesiastica erigere non licet nisi prævia approbatione Ordinarii de proposita redificii forma et sumptibus necessariis. Dicatur etiam quibus mediis pe-

cunia optinenda erit.

Nullomodo se debitis ligare licebit sine licentia Ordinarii scripto postulata et concessa. Monentur autem sacerdotes ne res suas rebus Ecclesiæ immiceant cum famæ suæ discrimine vel offensione fidelium, qui injuriam fieri Ecclesiæ facile existimant. Idcirco habeant librum quo res omnes Ecclæ fecenseantur; et si ipsi pecuniam in Ecclæ usum contulerint, id fiat probante Episcopo et cum virorum fide dignorum notitia, et in libris referatur, ut Episcopus visitationem habens possit singula inspicere, et jura omnium tueri.

Opportunum judicamus ut pro debitis privatis alicujus momenti sacerdotes ab Episcopo concilium postulent.

#### XIV.—DECRETUM DE BONIS ECCLESIASTICIS.

De his bonis curam habeant pastores et in quodam codice instrumenta omnia quæ ad hæc pertinent fideliter ac accurate scribant, in primis decretum erectionis Parochiæ. Insuper apud se possideant codicem et sigillum.

Debent ædificia sacra contra incendium prudenter secura reddere, decimas percipere secundum modum ab Ordinario stabilitum et fideles de officio sacerdotibus et

cultui subveniendi edocere.

#### XV.—DECRETUM DE SOCIETATIBUS SECRETIS.

Nomen dantis Sectæ Massoniæ aut Carbonariæ, aut aliis ejusdem generis sectis quæ contra Ecclesiam vel legitimas potestates, seu palam, seu clandestine machinantur; necnon eisdem sectis favorem qualemcumque præstantes, earumque occultos coryphæos ac duces non denuntiantes, donec non denuntiaverint, excommunicationi latæ sententiæ ipso facto incurrendæ subjacent.

Dubium non est quin Communistæ, Socialistæ, Anarchistæ, et cæteri qui sunt quocumque nomine adversus Ecclesiam aut adversus legitimum gubernium machinantur excommunicationi subjaceant etiamsi non exigant ju-

ramentum de secreto servando.

Societates quæ asseclas suos ad secretum adstringunt ita ut ne auctoritate quidem Ecclesiæ impune revelari possit, et quæ obligant socios ad cæcam obedientiam officialibus sunt prohibitæ et sub peccato gravi vitandæ.

Sodalitates operariorum quæ etsi non damnatæ, tamen sine directione pastorum animarum vagantur, sunt satis periculosæ et catholici ab hujusmodi societatibus dissuadendi sunt, dirigendique in societates illas catholicas, in quibus fideles sine periculo adscribi possunt, exempli gratia, in societatem Sancti Vincenti a Paulo, Catholicam Mutuæ Beneficentiæ Societatem (Catholic Mutual Benefit Association.)

#### XVI.—DECRETUM DE CHRISTIANA MORTIFICATIONE.

Hortentur fideles ut jejunium et abstinentia secundum leges et mentem Ecclesiæ serventur et non detur dispensatio nisi sufficientibus et veris rationibus existentibus.

Quum in hac nostra regione ad ebrietatem fortiter propensi sint populi, sacerdotes fidelibus suadeant ut omnno aut saltem partim a vino et liquore se abstineant et societates quæ "temperantiæ" dicuntur maxime foveantur.

Valde laudatur consuetudo cleri juxta quam a mensa quotidiana excluduntur vina et fermentati liquores.

Devitent ludos et spectacula quæ pravos mores exci-

tant et fovent.

Conventus religiosi acatholicorum et cœtus societatum ab Ecclesia prohibitarum effugiendi sunt.

#### XVII.—DECRETUM SUBSCRIPTIONIS.

Nos Alexander Antoninus Taché Archiepiscopus Sancti Bonifacii, admonemus Rmos Patres omnes qui huic Synodo jure intersunt et interfuerunt, ut post nos singuli, loco et ordine suo, ad altare accedant, et iis quæ in hac Synodo decreta sunt subscribant.

- † Ego Alex. Ant., Archiepiscopus Sti. Bonifacii et præses concilii definiens subscripsi.
- † Ego Vitalis Justinus, Episcopus Sti. Alberti definiens subscripsi.
- † Henricus J., Episcopus Anemuriensis definiens subscripsi.
- † Isodorus, Episcopus Ærindelensis definiens subscripsi.
- † Ego Paulus, Epus Marcopolensis coadjutor Melitopolensis definiens subscripsi.
- Ego Joannes Baptista Celestinus Augier O. M. I. s. th. D. prov. Obl. procurator Episcopi Melitopolensis definiens subscripsi.

## XVIII.—DECRETUM DE INDICATIONE FUTURI CONCILII PROVINCIALIS.

Cum Sacrosanctæ Synodi Tridentinæ decretis statutum sit, ut quolibet saltem triennio celebrentur concilia provincialia, ut Ecclesiæ menti obsequamur, Nos Alexander Antoninus Taché, Metropolita Sancti Bonifacii, de concilio et consensu Reverendissimorum Episcoporum Comprovincialium, proximum Concilium hujus Provinciæ, anno millesimo octingentesimo nonagesimo secundo, celebrandum jam denuntiamus et indicimus omnibus præsentes adesse debent.

#### XIX.—DECRETUM DE FINE CONCILII.

Cum placuerit omnibus Patribus hujus Concilii finem fieri, Nos, Alexander Antoninus Taché, Archiepiscopus Sancti Bonifacii, Provinciali Concilio finem facimus, et jam nunc factum esse decernimus.

#### PROTOCOLLO N. 6549, 90.

Roma, li 7 Gennaio 1891.

#### OGETTO

Si accusa recezione degli atti del Sinodo Provinciale di S. Bonifacio.

Illme ac Rme Domine.

Tua epistola diei 25 præteriti Aprilis mihi pervenit una cum actis Synodi Provincialis. Hæe acta quamprimum judicio hujus S. Congregationis subjicientur, et suo tempore quæ statuta fuerint Ampl. Tuæ rite notificabo.

Interim vero Deum precor ut Te diutissime sospitet.

A. T. Ad officia paratissimus.

Joannes Card. SIMEONI, Præfectus.

R. D. P. ALEXANDRO TACHÉ, Archiepo S. Bonifacii.

† D., Archiep. Syren. Secr.

#### PROTOCOLLO N. 5489.

Roma, li 6 Guigno 1892.

Illme et Rme Donine.

Decretum recognitionis 1æ Synodi istius provinciæ una cum emendationibus ab hac Sacra Congregatione introductis in decretis ejusdem Synodi ad Amplitudinem Tuam transmitto.

De mandato autem ejusdem S. Congrnis quæ sequuntur Tibi significare me officii est. Dignetur Amplitudo Tua remittere acta ejusdem Synodi ut una cum decretis emendatis in archivio hujus S. Congrnis asserventur.

Relate ad dubium propositum in epistola diei.

25 Aprilis 1890, hac S. Congregatio in Epistola ad Archiepum Quebecensem, diei 8 Julii 1852, jam reposuerat haud conveniens visum est, quod Episcopis Coadjutoribus votum decisivum tribueretur, attento præsertim quod in sententiarum discrepantia una pars adversus alteram irrationabiliter juvatur. Hæc igitur sententia in futuris Synodis præ oculis habeatur. Hanc S. Congregationem Amplitudo Tua certiorem reddat utrum Fidei professio a singulis Patribus Synodo præsentibus emissa fuerit; et quatenus affirmative, relatio hujus professionis inseratur in actis Synodi transmittendis.

Insuper Emi Patres hujus S. Congrnis statuerunt ut decretis Synodi ad instar appendicis addantur adjunctæ

instructiones.

Interim fausta quæque ac felicia tibi a Domino precor

Amplititudinis Tuæ, Addictissimus Servus,

M. Card. Ledochowski.
† Ignatius, Archiep. Præf.
Tamiathen. Secrius.

Dno Alexandro Taché, Archiep. S. Bonifacii.

#### DECRETUM.

Ex quo Ecclesiastica Provincia S. Bonifacii Canadensis regionis erecta fuit anno 1871, non levia inibi fides catholica incrementa habuit; quæ in dies, Deo favente, ita succrescunt; ut jam in eadem Provincia quinque Diceceses, seu Vicariatus Apostolici adnumerentur. Ad hanc igitur fidei catholicæ propagationem fovendam ac firmandam Episcopi, seu Vicarii Apostolici ejusdem Ecclesiasticae Provinciæ mense Julio 1889 in civitate S. Bonifacii convenerunt; et præside R. P. D. Alexandro Taché. ejusdem civitatis Archiepiscopo, inibi prima Synodus Provincialis habita fuit, et nonnulla circa ecclesiasticam disciplinam, divinum cultum, sacramenta, puerorum educationem, aliqua utilia statuta fuerunt, eaque ad hanc S. Congregationem transmissa ut ad debitum examen revocarentur. Itaque Emi Patres Sacro Concilio Xano Nomini Propaganda præpositi in generalibus Comitiis habitis diebus 10 Decembris 1891 et 9 Maii 1892, decreta ejusdem Synodi maturo examine expenderunt et nonnullis emendationibus ac modificationibus adjectis, eadem ab omnibus ad quos spectat observanda esse recognoverunt.

Hanc autem S. Congnis sententiam SSmo Do No Leoni XIII a R. P. D. Ignatio Persico Archiepiscopo Tamiathensi ejusdem S. Congnis Secretario, in audientia diei 15 Maii 1892 relatam, Sanctitas Sua benigne adprobare dignita est ac ratam habere, et super his præsens Decretum expediri mandavit.

Datum Romæ ex Ædibus S. Congnis de Propaganda

Fide die 4 Junii 1892.

(L. † S.) M. Card. Ledochowski, Præf. † Ignatius, Archiep. Tamiathen. Secrius. In Congne Gli de Propa. Fide habita die 10 Decembris 1891, cui interfuerunt E. E. D. D. Cardinales Simeoni Præf. Zigliara, Melchero, Vannutelli, Aloisi, Masella, Mazella et Verga proposito dubio: "Se, e con quali modificazione debbansi riconoscere i decreti del primo Synodo della Provincia Eccla di S. Bonifacio nel Canada (1889) respondendum censuerunt:

Affirmative juxta modum, modus est;

In decreto I, DE APERIENDA SYNODO (pag. 1) loco verborum "ad pietatem fovendam et zelum animarum augendum tam in clero quam in populo" ponantur alia "ad zelum animarum augendum in clero atque ad pietatem forendam tam in clero quam in populo" et in fine mutetur verbum "commodum" in aliud "bonum."

In Decreto II. De modo vivendi in Concilio lin 10, 11, 12, ita emendetur textus: "exhortentur ut confiteantur peccata sua et sese emendent, frequentius Eucharistice Sacramentum sumant, in timore Domini ambulent et instanter orent," etc et inferius lin 20 pro "hominibus" dicatur "fidelibus."

In Decreto IV, De Fide, § 1 emendetur juxta votum Consultoris et dicatur: "qua Christi ore vel Spiritu Sancto attlante atque ab iis Ecclesiæ traditæ usque ad nos pervenerunt;" et in §. 3. post verba "Patrem et Doctorem" addantur alia: "primatum tum honoris tum jurisdictionis in universam Ecclesiam tenentem": in §. 4. post verbum "loquitur" inseratur "idest": § 50. (pag. 6) ita reformetur in sensu propositionis 16 Syllabi: "Reprobamus errorem apud nos diffusum qui audacter asserit homines in cujusris religionis cultu viam aterna salutis reperire, aternamque salutem assequi posse; una enim est vera religio, et una vera Christi Ecclesia extra quam non datur salus; " et loco \$. 7 (pag. 6) inserantur verba Concilii Vaticani in fine la Constitutionis de fide, nempe: "Quoniam vero satis non est hæreticam pravitatem devitare, nisi ii quoque errores diligenter fugiantur qui ad illam plus minusve accedunt, omnes officii monemus servandi etiam Constitutiones et Decreta quibus pravæ ejusmodi opiniones quæ isthic diserte non enumerantur, ab hac S. Sede proscriptæ et prohibitæ sunt."

In Decreto V DE INDEPENDENTIA Summi Pontificis reformetur textus hoc modo: "Cum Ecclesiastica potestas sit jure divino valde superior et independens a potestate civili et ejusmodi independentia in Summo præsertim Ecclæ Capite vigeat opus sit, hinc in præsenti rerum statu declarat hæc Synodus sacrilegam status pontificalis usurpationem non solum jure divino et humano, sed etiam Ecclesiæ et Summi Pontificis pernecessariæ libertati adversari."

In Decreto VI mutetur titulus, et loco verborum "De perfectione Cleri" dicatur "De vita et honestate Clericorum."

Insuper in No. 10 loco verborum "levia etiam delicta, quae ipsis minima viderentur" ponantur alia "leres etiam culpas quae ipsis minima viderentur; "loco verbi "oblongiorem" ponatur "aliam; "post verbum "coloris" inserantur verba "quae tamen clericis sit conveniens" incipiendo a verbis "alias vestes" inclusive deleantur omnia usque ad finem No. 1.

In No. 30 in voto Consultoris et dicatur: "Fumeo tabaco cum moderamine et decentia utantur."

In No. 40 expungatur particula "enim."

In No. 60 reformetur textus juxta votum Consultoris hoc modo: "Pecuniam ad pios usus per profana media vulgo dicta Bazars, pique-niques, concerts, promenades et cætera hujusmodi comparare non licet nisi prius etc., atque in fine dempto verbo "requiratur" ponatur aliud "exquiratur."

In No. 70 § 30 reformetur textus hoc modo: "A concionibus mere politicis in Ecclesia se abstineaut, et cum hac de re publici et coram populo tractare necesse est, jura caritatis et aqui-

tatis stricte serventur."

In No. 80 supprimatur verbum "ideoque" et dicatur "Diebus autem" et loco verbi "recedant" ponatur "absint."

In Congregatione Gli de Propa Fide habita die 9 Maii 1892, cui interfuerunt Emi ac Rmi D. D. Cardinales Serafini, Parocchi, Ledochowski Præf., Zigliara, Melchers, Aloisi, Vannutelli, Niertel, Verga, Mazella et Apolloni, prosequentes examen decretorum hujus Synodi sequentes correctiones addiderunt.

In Decreto VII DE CULTU DIVINO No. 10 lina 3 loco verborum "huic amantissimo Cordi" ponantur "etiam Ssmo Cordi Jesu" No. 20 verba "accurate studeantur" mutentur in alia "studiose ediscantur;" No. 4. lin. 8. loco verbi "nationis" ponatur verbum "orationis" et lin. 11a post verbum Rosarii loco particulæ "et" ponatur "seu;"

postrema vero paragraphus ita reformetur "Ne nimia abundantia et diversitate peculiares devotiones fidelibus onera fiant et impedimentum veræ pietatis carendum est ne prater Confraternitates Ssmi Cordis Mariæ, Scapularis Montis Carmeli et Rosarii jam apud nos existentes absque consensu Ordinarii no-

væ statuantur et inconsulto multiplicentur."

In Decreto VIII DE ZELO ANIMARUM n. 1. deleantur verba "Præterea S. Paulus ait: Non misit me Christus buptizare sed evangelizare" n. 2. lin 2 post verbum "Synodus" addantur verba "eos qui curam habent animarum," ibidem lin 4 post verbum "orationis" ponatur verbum "modos" et lin. 6. loco verbi "lædantes" ponatur verbum "lædentes." No. 5. lin 3 loco verbi "aliquoties" ponantur alia "et ubi opus est," et lin. 4. post verbum "doctrinam" ponatur "etiam," et lin 11a loco verbi "accipiantur" dicatur "ex-

cipiantur."

In Decreto IX De Sacramentis, n. 1. si confronti il testo del Concilio Narb. ivi citato, e se si trovera esatto, si lasci del quale; lineæ 14 et 15 deleantur usque ad verbum "conditione" et dicatur: "si quando iterandus videtur baptismus id non fiat absque....." in lin 18 post verbum dubio addatur particula "vero" et post verbum "prudenti" deleatur verbum "reali." lin 20. loco "aut" dicatur "vere." No. 2. de confirmatione, ita omittetur: "Quum omnes fideles debent Sacram. Confirmationis suscipere diligenter provideant Parochi et missionarii ut hi ad illud suscipiendum sint sufficienter edocti et parati;" No. 3. De Eucharistia, lin. 10 loco "aliumve" lin. 16. incipiendo a verbo "non" deleantur omnia usque ad verbum "admittantur" in lin. 18. inclusive et dicatur "Sacramentum hoc conferri potest pueris et puellis cum incipient aliqualem rationis usum habere et possint devotionem concipere erga hoc Sacramentum, ordinarie tamen non conferatur puellis ante 10um ætatis annum, et pueris ante 11um; "lin. 20 ante verbum "Decorem" ponatur verbum "Sacerdotes;" lin. 23 post verbum "Lampas" addantur verba "ex oleo olivarum nutrita, aut saltem ex aliis oleis quantum fieri potest vegetalibus accensa teneatur;" ibidem deleantur verba "Caveatur ut omnium" etc., usque ad verbum "naturale" inclusive, et dicatur, "Summa sollicitudine curetur ut vinum de vite genuinum ad Missæ Sacrificium adhibeatur;" No. 4. De Matrimonio lin 1a expungatur verbum "Hortentur" et incipiatur absolute per verbum "Pastoris;" lin. 8 loco verborum "in publico" ponatur solum verbum "publice;" lineæ insequenti deleto verbo "effiugi" ejus loco ponatur verbum "vitari"; et post verbum "possint" interpolentur verba "Servetur in primis instructio diei 15 9bris an 1858, ac præsertim semper (a parte Catholica)... pag. 12 lin. 9 post verbum "si" deleantur verba "deficiente sacerdote"; et post verba "conjuges catholici", deletis verbis "coram acatholico ministello, aut magistratu civili matrimonium contraxerint" dicatur "ea ratione contrahentes matrimonium ut inde grave scandalum exoriatur" (non absolventur etc.); et post verbum "reparatione" prosequatur "Magistratum autem civilem adire poterunt juxta præscriptum legis:" lin autem 15. deleto verbo "mixta" dicatur "attentata" (cum infidelibus.)

In Decreto XIII DE JURISDICTIONE EPISCOPALI pag. 14. lin. 9 mutentur verba "rebus agendis" in alia "propria diacesi: "lin. 17. post verbum "adificia" addatur verbum "ecclesiastica: "lin. 20 post verbum "licentia" addatur verbum "Ordinarii: "et lin. 21, post verbum "concessa" addantur verba Concilii Baltimor. II Plenarii tit. IV. n. 192. "Monentur autem sacerdotes ne res suas rebus Ecclesia immisceant cum fama sua discremine vel offensione fidelium qui injuriam fieri Ecclesia facile existimant. Idcirco habeant librum quo res omnes Ecclesia recenseantur: et si ipsi pecuniam in Ecclesia usum contulerint, id fiat probante Episcopo, et cum virorum fide dignorum notitia, et in libris referatur, ut Episcopus visitationem habens possit singula inspicere et jura omnium tueri."

In Decreto XIV De Bonis Ecclesiasticis, lin. 5 loco

verbi " assecurare " ponantur verba " secura reddere."

In Decreto XV De Societatibus Secretis, deleantur verba quæ in primis duabus lineis extant, et ponantur eorum loco verba constitutionis apticæ Sedis nempe: "Nomen dantis Sectæ Massonicæ aut Carbonariæ aut aliis ejusdem generis Sectis, quæ contra Ecclesiam vel legitimas potestates, seu palam seu clandestine machinantur; nec non eisdem sectis favorem qualemcumque præstantes, earumque occultos coryphæos ac duces non denuntiantes, donec non denuntiaverint" et finiatur per verba "excommunicationi latæ sententiæ ipso facto incurrendæ subjacent."

In Decreto XVI De Christiana mortificatione, lin. 2. post verbum "serventur" addantur verba "et non detur dispensatio nisi;" et deletis verbis "tantum dispensentur"

ponatur eorum loco verbum "existentibus."



#### INSTRUCTIO

# DE SCHOLIS PUBLICIS

AD

RMOS EPISCOPOS IN FŒDERATIS STATIBUS AMERICÆ SEPTENTRIONALIS.

Pluries S. Congregatio de Propaganda Fide certior facta est in Foderatis Statibus America Septentrionalis catholicæ juventuti e scholis publicis, quas illic vocant, gravissima damna imminere. Tristis hic nuntius effecit, ut prædicta S. Congregatio amplissimis istius ditionis Episcopis nonnullas quæstiones proponendas censuerit, quie partim ad causas, cur fideles sinant liberos suos scholas acatholicas frequentare, partim ad media quibus facilius juvenes a scholis hujusmodi arceri possint, spectabant. Porro responsiones a laudatis Episcopis exaratæ ad Supremam Congregationem Universalis Inquisitionis pro natura argumenti delatæ sunt, et negotio diligenter explorato fer IV, die 30 Junii 1875, per Instructionem sequentem absolvendum ab Emis Patribus judicatum est, quam exinde SSmus D. N. fer IV die 24 Novembris prædicti anni adprobare, ac confirmare dignatus est.

Porro in deliberationem cadere imprimis debebat ipsa juventutis instituendæ ratio scholis hujusmodi propria atque peculiaris. Ea vero S. Congregationi visa est etiam ex se periculi plena, ac perquam adversa rei catholicæ. Alumni enim talium scholarum cum propria earumdem ratio omnem excludat doctrinam religionis, neque rudimenta fidei addiscent, neque Ecclesiæ instruentur præceptis, atque adeo carebunt cognitione homini quam

maxime necessaria, sine qua christiane non vivitur. Enim vero in ejusmodi scholis juvenes educantur jam inde a prima pueritia, ac propemodum a teneris unguiculis: qua ætate, ut constat, virtutis aut vitii semina tenaciter hærent. Ætas igitur tam flexibilis si absque religione adolescat, sane ingens malum est. Porro autem in prædictis scholis utpote sejunctis ab Ecclesiæ auctoritate, indiscriminatim ex omni secta magistri adhibentur, et ceteroquin ne perniciem afferant juventuti nulla lege cautum est, ita ut liberum sit errores et vitiorum semina teneris mentibus infundere. Certa item corruptela ex hoc impendet quod in iisdem scholis aut saltem in pluribus earum utriusque sexus adolescentes et audiendis lectionibus in idem conclave congregantur, et sedere in eodem scamno masculi juxta feminas jubentur. Quæ omnia efficiunt, ut juventus misere exponatur damno cir-

ca fidem, ac mores periclitentur.

Hoc autem periculum perversionis nisi e proximo remotum fiat, tales scholæ tuta conscientia frequentari nequeunt. Id vei ipsa clamat lex naturalis et divina. Id porro claris verbis summus Pontifex edixit, Friburgensi quondam Archiepiscopo die 14 Julii 1864 ita scribens: "Certe quidem ubi in quibusque locis regionibusque perniciosissimum hujusmodi vel susciperetur vel ad exitum perduceretur consilium expellendi a scholis Ecclesiæ auctoritatem, et juventus misere exponeretur damno circa fidem, tunc Ecclesia non solum deberet intentissimo studio omnia conari, nullisque curis unquam parcere, ut eadem juventus necessariam christianam institutionem et educationem habeat, verum etiam cogeretur omnes fideles monere, eisque declarare, ejusmodi scholas Ecclesiæ catholicæ adversas haud posse in conscientia frequentari." Et hæc quidem, utpote fundata jure naturali ar divino generale quoddam enuntiant principium, vimque universalem habent, et ad eas omnes pertinent regiones, ubi perniciosissima hujusmodi juventutis instituendæ ratio infeliciter invecta fuerit.

Oportet igitur, ut Sacrorum Antistites, quacumque possint ope atque opera, commissum sibi gregem arceant ab omni contagione scholarum publicarum. Est autem ad hoc omnium consensu nil tam necessarium, quam ut catholici ubique locorum proprias sibi scholas habeant

easque publicis scholis haud inferiores. Scholis ergo catholicis sive condendis ubi defuerint sive amplificandis, et perfectius instruendis parandisque, ut institutione ac disciplina scholas publicas adreguent, omni cura prospiciendum est. Ac tam sancto quidem exequendo consilio tamque necessario, haud inutiliter adhibebuntur, si Episcopis ita visum fuerit, e Congregationibus religiosis sodales sive viri sive mulieres, sumptusque tanto operi necessarii, ut eo libentius atque abundantius suppeditentur a fidelibus, opportune oblata occasione, sive pastoralibus litteris sive concionibus sive privatis colloquiis serio necesse est ut ipsi commonefiant, sese officio suo graviter defuturos, nisi omni qua possunt cura, impensaque, scholis catholicis providerint. De quo potissimum monendi erunt quotquot inter catholicos ceteris præstant divitiis ac auctoritate apud populum: quique comitiis ferendis legibus sunt adscripti. Et vero in istis regionibus, nulla obstat lex civilis, quominus catholici ut ipsis visum fuerit propriis scholis prolem suam ad omnem scientiam ac pietatem erudiant. Est ergo in potestate positum ipsius populi catholici ut feliciter avertatur clades, quam scholarum illic publicarum institutum rei catholicæ minitatur. Religio autem ac pietas ne e scholis vestris expellantur, id omnes tandem persuadeant sibi plurimum interesse, non singulorum tantum civium ac familiarum, verum etiam ipsius florentissimæ Americanæ nationis, quæ tantam de se spem Ecclesiæ dedit.

Ceterum S. Congregatio non ignorat talia interdum rerum esse adjuncta, ut parentes catholici prolem suam scholis publicis committere in conscientia possint. Id autem non poterunt, nisi ad sic agendum sufficientem causam habeant, ac talis causa sufficiens in casu aliquo particulari utrum adsit necne, id conscientiæ ac judicio Ordinariorum relinquendum erit; et tunc ea plerumque aderit, quando vel nulla præsto est schola catholica, vel quæ suppetit parum est idonea erudiendis convenienter conditioni suæ congruenterque adolescentibus. Tunc autem ut scholæ publicæ in conscientia adiri possint, periculum perversionis cum propria ipsarum ratione plus minusve nunquam non conjunctum, opportunis remediis cautionibusque fieri debet ex proximo remotum.

Est ergo imprimis videndum, utrumne in schola de qua adeunda quæritur, perversionis periculum sit ejusmodi quod fieri remotum plane nequeat: velut quoties ibi, aut docentur quædam, aut aguntur catholicæ doctrinæ bonisve moribus contraria, quæque citra animæ detrimentum neque audiri possunt, nedum peragi. Enim vero tale periculum, ut per se patet, omnino vitandum est cum quocumque damno temporali etiam vitre. Debet porro juventus, ut committi scholis publicis in conscientia possit, necessariam christianam institutionem et educationem, saltem extra scholæ tempus, rite ac diligenter accipere. Quare parochi ac missionarii, memores eorum quæ providentissime hac de re Concilium Baltimorense constituit, catechesibus diligenter dent operam, iisque explicandis præcipue incumbant veritatibus fidei ac morum, quæ magis ab incredulis et heterodoxis impetuntur; totque periculis expositam juventutem impensa cura, qua frequenti sacramentorum usu, qua pietate in B. Virginem studeant communire, et ad religionem firmiter tenendam etiam atque etiam excitare. Ipsi vero parentes, quive eorum loco sunt, liberis suis sollicite invigilent, ac vel ipsi per se vel, si minus idonei ipsi sint, per alios, de lectionibus auditis eos interrogent, libros iisdem traditos recognoscant, et si quid noxium ibi deprehenderint, antidota præbeant, eosque a familiaritate et consortio discipulorum, a quibus fidei vel morum periculum imminere possit, seu quorum corrupti mores fuerint, omnino arceant atque prohibeant. Hanc autem necessariam christianam institutionem et educationem liberis suis impertire quotquot parentes negligunt; aut qui frequentare eos sinunt tales scholas in quibus animarum ruina evitari non potest, aut tandem qui, licet schola catholica in eodem loco idonea adsit, apteque instructa, et parata, seu quamvis facultatem habeant in alia regione prolem catholice educandi, nihilominus committunt eam scholis publicis, sine sufficienti causa, ac sine necessariis cautionibus, quibus periculum perversionis et proximo remotum fiat: eos si contumaces fuerint absolvi non posse in sacramento pœnitentia ex doctrina morali catholica manifestum est.

Hee instructio probata fuit feria IV 24 Novembris 1875.

## DE SECTA MASSONUM.

#### INSTRUCTIO

SANCTÆ ROMANÆ ET UNIVERSALIS INQUISITIONIS AD OMNES CATHOLICI ORBIS EPISCOPOS.

Ad gravissima avertenda mala, a Massonum secta aliisque ex ea prognatis in Ecclesiam et in omnes civium ordines illata, Sanctissimus Dominus Noster Leo XIII sapienti prorsus consilio Encyclicas Litteras Humanum genus ad omnes catholici orbis Episcopos nuperrime dedit. Quibus Litteris earumdem sectarum doctrinas, finem, consilia detegit, curas Romanorum Pontificum liberandæ a tam nefaria peste humanæ familiæ enarrat, easdem sectas iterum et Ipse damnationis et censuræ nota inurit, simulque docet, qua ratione, et quibus armis sit contra illas dimicandum, quibusque remediis, illatis ab iisdem vulneribus sit medendum.—At cum Sanctitati Suæ perspectum sit, tum demum ex curis suis uberes fructus sperandos esse, cum in rem tanti momenti omnium Ecclesiæ Pastorum opera, consilia, labores unanimi nisu conferantur, mandavit huic Supremæ Congregationi S. Romanæ et Universalis Inquisitionis, ut quæ agenda ipsis Pastoribus potissimum essent, apte eisdem proponeret. Quibus Summi Pontificis mandatis uti par est Eminentissimi Patres una mecum Inquisitores Generales morem gerentes, omnibus Episcopis aliisque locorum Ordinariis hanc Instructionem dandam esse censuerunt.

10. Imprimis peroptans clementissimus Pontifex animarum saluti prospicere, vestigia sequutus Salvatoris nostri Jesu Christi, qui non venit vocare justos sed peccatores ad pænitentiam, paterna voce eos omnes, qui

Massonicæ aliisque damnatis sectis nomen dedere, ad detergendas animæ sordes et ad divinæ misericordiæ sinum peramanter invitat. In hunc finem eadem usus benignitate, qua ejus Decessor Leo XII, ad integrum anni spatium post rite vulgatas supra memoratas Apostolicas Litteras in unaquaque diœcesi, suspendit tum obligationem denunciandi earumdem sectarum occcultos corvphæos et duces, tum etiam reservationem censurarum, peculiarem facultatem concedendo, omnibus confessariis ab Ordinariis locorum adprobatis, ut eos qui vere resipuerint, et sectas deseruerint, ab iisdem censuris absolvere, et Ecclesiæ reconciliare valeant.—Erit igitur sacrorum Præsulum hanc Pontificis Maximi benignitatem fidelibus sure fidei concreditis nuntiare. Facerent autem rem pastorali sua sedulitate dignam, si hoc vertente anno, quem clementiæ peculiari modo addictum vult Pontifex, sacris exercitationibus, Missionum in morem, oves suas ad seternas veritates meditandas, et spiritum rectum innovandum excitarent.

20. Mens porro est ejusdem Sanctitatis Suæ, ut Encyclicæ Litteræ quam diligentissime evulgentur, quo facilius omnes christifideles intelligant, quam dirum inter eos venenum serpat, quantaque eos eorumque prolem pernicies maneat, nisi tempestive sibi caveant. Tum sollertissima et impensissima opera danda erit, ut remedia tam quæ a Pontifice proponuntur, quam quæ propria cujusque prudentia suaserit, adhibeantur.—Primum omnium excitare in hanc rem oportet industriam sedulitatemque parochorum; deinde adsciscenda generatim eorum opera est, quibus a bonorum omnium largitore Deo facultas dicendi aut scribendi tributa est, vel quibus divini verbi annuntiandi vel christianæ plebis a culpis expiande, vel etiam juventutis instituende cura demandata fuerit, ut et ipsi labores suos conferant ad detegenda Massonum, aliarumque damnatarum societatum impia placita et infanda molimina, et ad reducendos in viam salutis eos, qui sive temere et incaute, sive consulto et cogitato ad eas accesserint, atque ad illos præmonendos, qui nondum in earum laqueos inciderunt.

30. Ne quis vero errori locus fiat, cum dijudicandum erit, quænam ex his perniciosis sectis censuræ, quæ vero prohibitioni tantum obnoxiæ sint, certum imprimis est

excommunicatione latæ sententiæ multari Massonicam aliasque ejus generis sectas quæ capite 2. n. IV. Pontificiæ Constitutionis *Apostolicæ Sedis* designantur, quæque contra Ecclesiam vel legitimas potestates machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint, sive non,

a suis asseclis secreti servandi juramentum.

40. Præter istas sunt et aliæ sectæ prohibitæ atque sub gravis culpæ reatu vitandæ, inter quas præcipue recensendæ illæ omnes, quæ a sectatoribus secretum nemini pandendum, et omnimodam obedientiam occultis ducibus præstandam jurejurando exigunt. Animadvertendum insuper est, adesse nonnullas societates, quæ licet certo statui nequeat, pertineant necne ad has, quas memoravimus, dubite tamen et periculi plente sunt, tum ob doctrinas quas profitentur, tum ob agendi rationem quam sequuntur ii, quibus ducibus ipsæ coaluerunt et reguntur. Ab his etiam Sacrorum Antistites, quibus germana Christi fides et morum integritas maximæ curæ esse debet, noverint oves suas deterrendas et arcendas esse, et eo quidem diligentius, quod ob servatam ab iisdem quandam honestatis speciem corruptelæ periculum, quod in ipsis latet, difficilius a simplicibus præsertim hominibus et adolescentibus persentiri et præcaveri poterit.

50. Rem proinde facient sacri Pastores suis ovibus apprime utilem et Sanctitati Suæ perjucundam, si præter commune et usitatum concionandi genus, quod omnino retinendum est, illud adjungent, quod defendendis catholicis veritatibus adhiberi solet, et aptissimum est profligandis erroribus, quos latius et maximo cum animarum detrimento hodie disseminari Apostolicæ Litteræ Humanum genus deplorant. Quod quidem concionandi genus tum erit christianæ plebi saluberrimum, cum refutatis erroribus, christianæ doctrinæ vim præstantiam et utilitatem dilucide et ordine explanabit, et amorem erga catholicam Ecclesiam, quæ eandem doctrinam integram incorruptamque servat, in animis auditorum excitabit.

60. Cum vero vaferrimis sectarum artibus fraudibusque adolescentes, pauperes artifices et operarii facilius allici et capi soleant, ad hos etiam peculiares curæ sunt convertendæ. Atque ad juventutem quod attinet, adnitendum summopere est, ut a teneris annis tam intra domesticos parietes, quam in templis et in scholis ad christianam fidem, christianosque mores accurate informetur, et mature doceatur, qua ratione sibi ab incidiis tenebricosarum sectarum cavere debeat, ne si in earum laqueos inciderit, sit ipsi imposterum tam iniquis dominis maximo cum æternæ salutis, et humanæ dignitatis detrimento turpissime serviendum. Juvenum incolumitati perbene consultum erit, si ex iis conflatæ fuerint societates, quæ a Beatissima Virgine aliove collesti Patrono nomem sumpserint. In his cœtibus veluti in palæstris, si præsertim iis præficiantur Sacerdotes laicique homines sapientia et dexteritate præstantes, adolescentes animum sument virtutibus colendis, et religioni aperto ore, contemptis impiorum irrisionibus, profitendae, simulque assuescent horrere quidquid a catholica veritate et sanctitate alienum sit.

70. Perutile etiam est, hinc patres, illinc matres familias fraterno fœdere conjungere eum in finem, ut viribus unitis æternæ propriæ sobolis saluti rectæque institutioni aptius studere, et efficacius consulere possint. Plures hujus generis consociationes huc illuc inductæ sunt, sive de viris, sive de feminis agatur, quæ Cælitis alicujus tutelæ sese commiserunt, et lætissimos religionis ac pietatis fructus edunt.

80. De artificibus autem et operariis, inter quos potissimum delectus haberi solet ab iis, quibus vel ipsa religionis et societatis fundamenta convellere propositum est, ponant sibi ante oculos Sacrorum Antistites prisca illa collegia fabrum, vel artificum universitates aut sodalitates, quæ adscito sibi cœlesti Patrono anteactis temporibus præclaro fuerunt civitatibus ornamento, et artibus sive politioribus sive humilioribus incremento. Hos aliosque cœtus ex iis etiam hominibus qui mercaturæ negotiis vel humanioribus disciplinis sese dediderunt, iterum excitabunt, in quos qui coiverint religionis officia sedulo edocebuntur et obibunt, et una simul in humanis necessitatibus, quas ferre aut corporis ægritudo aut senium aut paupertas solet, mutuo sibi sint auxilio. Qui his cœtibus præsunt, sedulo advigilabunt, ut socii morum probitate, operum affabre effingendorum peritia, laborum ferendorum docilitate et assiduitate maxime commendentur, quo facilius, quæ ad vitam sunt necessaria, sibi parare quæant. Nec detrectabunt iidem Antistites hujusmodi societatibus advigilare, leges proponere aut adprobare, gratiam divitum conciliare, patrocinio suo eas prosequi, ope

juvare.

90. Neque peculiarem eorum curam fugiet mirabilis illa precum et operum societas, quæ nonnullis in locis nata. in aliis jam adolescere copit. Curandum summo studio est, ut in hanc adscribantur quotquot recte de religione sentiunt. Nam cum ei propositum sit, generali quadam animorum consensione in universa qua late patet catholica Ecclesia, religionis ac pietatis opera fovere et amplificare, divinæque indignationi placanda assidue studere. facile intelligitur quantie ea miseris hisce temporibus futura sit utilitati Ex precandi autem formulis eam Episcopi commendabunt maxime, quæ a Deiparæ Rosario nomen habet, quamque tamquam præstantissimam amplissimis laudibus haud ita pridem Sanctissimus Dominus Noster prosequutus est et impensissime inculcavit. Inter opera vero pietatis ea eligant, quæ obiri ab iis solent qui tertium S. Francisci Ordinem profitentur, inter quos sicut et inter sodales S. Vicentii a Paulo vel Marianos quo plures fieri poterit conscribendos curabunt, ut præclarissima opera quæ tanto cum catholici orbis plausu et animarum fructu ab iisdem peraguntur, latius in dies manent.

10o. Optimum denique factu esset, si ubi id locorum et personarum adjuncta siverint, catholicæ scientiarum Academiæ excitarentur, illique perutiles conventus seu Congressus, uti vocant, haberentur, ad quos unius vel plurium regionum lectissimi homines deputarentur, eosque præsentia sua Sacrorum Antistites honestare non dedignarentur, ut simul concilia rei catholicæ provehendæ sub eorum auspiciis iniri et quæ tum huic tum publicæ utilitati magis conferunt, statui possent.—Neque abs re esset si, qui sibi provinciam depoposcerunt assiduis scriptis et lucubrationibus defendendi Dei et Ecclesiæ jura, et recidendi novos qui in dies subolescunt errores et cavillationes, sociato agmine, Episcopis ducibus, dimicarent. Fieri enim non potest, quin, si vires omnes, quæ vividæ adhuc, Deo opitulante, in Ecclesia vigent valentque, in idem consenserint, uberrimi referantur fructus ad hodiernam hominum societatem ab exitiali iniquarum sectarum

contagione vindicandam, et in Christi libertatem asserendam.

110. Quæ hactenus proposita sunt, haud ita facile optatum finem assequentur, nisi vires uniantur, ac proinde nisi Archiepiscopi cum suis Suffraganeis una consuluerint et statuerint quid facto opus sit, ut supremi Pastoris desideriis obsecundetur. Cujus, sicut et Supremæ hujusce Congregationis in votis est, ut eorum singuli quantocius renuntient, et imposterum quoties statum describent diæceseon, referre ne prætermittant, quid quisque vel singillatim vel una cum suis in Episcopatu collegis egerint, et quem exitum eorum studia sortita fuerint.

Datum Romæ ex Cancellaria S. Officii die 10 Maii 1884.

RAPHAEL, Card. Monaco.

## INSTRUCTIO

AD OMNES ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS DE DISPENSATIONIBUS SUPER IMPEDIMEN-TO MIXTÆ RELIGIONIS QUOAD PROMISCUA CONJUGIA.

Etsi Sanctissimus Dominus Noster Pius IX Pontifex Maximus gravissimis causis impulsus aliquod immutandum esse censuerit in formula dispensationum, quie ab hac Apostolica Sede conceduntur ad mixta ineunda matrimonia, veluti Amplitudo Tua ex adjecta formula intelliget, tamen idem Summus Pontifex de unniversi Domici gregis salute, sibi divinitus commissa, vel maxime sollicitus pro Apostolici Ministerii Sui munere non potest non summopere inculcare omnibus Archiepiscopis, Episcopis. aliisque Locorum Ordinariis, ut Sanctissima Catholicae Ecclesiæ de hisce Conjugiis nocumenta integra, et inviolata religiosissime serventur. Omnes enim norunt, quid ipsa Catholica Ecclesia de ejusmodi Catholicos inter, et Acatholicos nuptiis constanter senserit, cum illas semper improbaverit, ac tanquam illicitas, planeque pernitiosas habuerit, tum ob flagitiosam in Divinis communionem. tum ob impendens catholico conjugi perversionis periculum, tum ob pravam sobolis institutionem. Atque huc omnino pertinent antiquissimi Canones ipsa mixta connubia severe interdicentes, ac recentiores Summorum Pontificum Sanctiones, de quibus immortalis memoriae Benedictus XIV loquitur in suis Encyclicis Litteris ad Poloniæ Regni Episcopos, atque in celeberrino opere, quod de Synodo Diœcesana inscribitur. Hinc porro evenit, ut hec Apostolica Sedes, ad quam unice spectat potestas dispensandi super hujusmodi mixtæ Religionis impedimento, si de Canonum severitate aliquid remittens, mixta hæc conjugia quandoque permiserit, id gravibus dumtaxat de causis ægre admodum fecit, et nonnisi sub expressa semper conditione de præmittendis necessariis, opportunisque cautionibus, ut seilicet non solum catholicus conjux ab acatholico perverti non posset, quinimo catholicus ipse conjux teneri se sciret ad acatholicum pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam, ut universa utriusque sexus proles ex mixtis hisce matrimoniis procreanda in Sanctitate Catholicie Religionis educari omnino deberet. Quæ quidam cautiones remitti, seu dispensari numquam possunt. cum in ipsa naturali, ac divina lege fundentur, quam Ecclesia, et hæc Sancta Sedes sartam tectamque tueri omni studio contendit, et contra quam sine ullo dubio gravissime peccant, qui promiscuis hisce nuptiis temere contrahendis se, ac prolem exinde suscipiendam perversionis periculo committunt. Insuper in tribuendis hujusmodi dispensationibus præter enunciatas cautiones quæ præmitti semper debent, et super quibus dispensari ullo modo unquam potest, adjectæ quoque fuere conditiones. ut hæc mixta conjugia extra Ecclesiam, et absque Parochi benedictione, ulloque alio ecclesiastico ritu celebrari debeant. Quæ quidem conditiones eo potissimum spectant. ut in Catholicorum animis nunquam obliteretur memoria tum Canonum, qui istiusmodi mixta Matrimonia detestantur, tum constantissimi illius studii, quo Sancta Mater Ecclesia nunquam destitit filios suos avertere, ac deterrere ab iisdem mixtis conjugiis in eorum, et futuræ prolis perniciem contrahendis.

Jamvero quod attinet ad prædictas conditiones de his nempe mixtis nuptiis extra Ecclesiam, et sine Parochi benedictione, alioque sacro ritu celebrandis, cum conditiones ipsæ in plurimis similium dispensationum Rescriptis clare, aperteque fuerint enuntiate, in aliis vero permultis Rescriptis haud explicite expresse, quamvis iisdem Rescriptis implicite continerentur, idcirco Sanctissimus Dominus Noster pro summa, ac singulari sua prudentia hanc formularum varietatem de medio tollendam existimavit, ac jussit in posterum, unam eamdemque formulam esse adhibendam ab omnibus Congregationibus. per quas hæc Apostolica Sedes dispensationes super hoc mixtie religionis impedimento concedere solet. Itaque, rebus omnibus, maturo examine perpensis, temporumque ratione habita, et iis consideratis, quæ a pluribus Episcopis exposita fuere, atque in concilium adhibitis nonnullis S. R. E. Cardinalibus, idem Sanctissimus Dominus Noster constituit, in harum dispensationum concessione utendam esse formulam illius Rescripti, quo etiamsi conditiones prædictæ de mixtis hisce conjugiis extra Ecclesiam, et absque Parochi benedictione, alioque Ecclesiastico ritu celebrandis haud aperte declarantur, tamen implicite continentur. Ac Sanctitas Sua omnes Archiepiscopos, Episcopos, aliosque Locorum Ordinarios vehementer in Domino monet, hortatur, et excitat, eisque mandat, ut cum Ipsi in posterum hujus Rescripti formula ab hac Sancta Sede obtinuerint facultatem dispensandi super impedimento mixtæ religionis, in eadem facultate exequenda nunquam desistant omni cura, studioque advigilare, ut sedulo quoque impleantur conditiones de mixtis hisce Matrimoniis extra Ecclesiam, et absque Parochi benedictione, alioque ecclesiastico ritu celebrandis. Quod si in aliquibus Locis Sacrorum Antistites cognoverint, easdem conditiones impleri haud posse, quin graviora exinde oriantur damna, ac mala, in hoc casu tantum Sanctitas Sua ad hujusmodi majora damna, ac mala vitanda, prudenti eorumdem Sacrorum Antistitum arbitrio committit, ut ipsi, salvis firmisque semper, ac perdiligenter servatis cautionibus de perversionis periculo amovendo a Conjuge Catholico, de conversione Acatholici Conjugis ab ipso Conjuge Catholico pro viribus procuranda, deque universa utriusque sexus prole in Sanctitate Catholicæ Religionis omnino educanda, judicent quando commemoratæ conditiones de contrahendis mixtis hisce nuptiis extra Ecclesiam, et absque Parochi benedictione impleri minime possint, et quando in promiscuis hisce conjugiis ineundis tolerari queat nos adhibendi ritum pro Matrimoniis contrahendis in Diocesano Rituali legitime prascriptum, exclusa tamen semper Missæ celebratione, ac diligentissime perpensis omnibus rerum, locorum, ac personarum adjunctis, atque onerata ipsorum Antistitum conscientia super omnium circumstantiarum veritate, et gravitate. Summopere autem exoptat Sanctitas Sua ut iidem Sacrorum Antistites hujusmodi indulgentiam, seu potius tolerantiam eorum arbitrio, et conscientize omnino commissam, majori, quo fieri potest, silentio, ac secreto servent. Cum vero contingere possit, ut iidem Antistites nondum fuerint exequuti illa similium dispensationum Rescripta, quæ ipsis ante hanc Instructionem concessa fuere, ideirco ad omnes dubitationes amovendas Sanctitas Sua declarandum esse jussit, eosdem Antistites hanc Instructionem sequi debere in commemoratis exe-

quendis Rescriptis.

Nihil vero dubitat Sanctissimus Dominus Noster, quin omnes Sacrorum Antistites ob spectatam eorum religionem, pietatem, et pastoralis muneris officium pergant flagrantiori usque zelo Catholicos sibi concreditos a mixtis hisce conjugiis avertere, cosque accurate edocere Catholicæ Ecclesiæ doctrinam, legesque ab eadem conjugia pertinentes, atque eidem Sanctissimo Domino Nostro persuasissimum est, ipsos Sacrorum Antistites præ oculis semper habituros Litteras et Instructiones quæ a suis felicis recordationis Prædecessoribus, ac præsertim a Pio VI (1), Pio VII, (2) Pio VIII (3) et Gregorio XVI (4) de hoc gravissimo sane argumento, maximique momenti negotio ad plures Catholici Orbis Episcopos scriptæ fuerunt.

Hæc Amplitudini Tuæ erant significanda jussu ipsius Sanctissimi Domini Nostri Pii Papæ IX, cui nihil potius, nihil antiquius est, quam ut Catholicæ Ecclesiæ doctrina, ac disciplina ubique illibata custodiatur, ac servetur.

Datum Romæ die 15 Novembris 1858.

#### J., Card. Antonelli.

(1.) Epist. ad Archiep. Melchliniensem, Episcoposque Belgii: —Exequendo nunc—die 13 Julii 1782.

(2.) Epist. ad Archiep. Moguntinum—Etsi Fraternitatis

Tuæ—die 8 Oct. 1803.

(3.) Epist. ad Archiep. Coloniensem, et Episcopos Treviren., Monasterien. et Paderbonen.:—Litteris altero abhinc anno die 25 Martii 1830. Instructio ad eosdem Archiep. et Episc. die 27 Martii 1830.

(4.) Epist. ad Archiepiscopos et Episcopos Bararia:—Summo jugiter studio—die 27 Maii 1832. Instructio ad eosdem die

12 Septembris 1834.

Epistola ad Archiep. et Epis. Hungaria:—Quas vero—die 30 Aprilis 1841. Instructio die 30 Aprilis 1841. Instructio ad Archiep. et Episc. Austriaca Ditionis in fæderatis Germania partibus die 22 Maii 1841.

#### ADM. REV. P.

Post editam instructionem ad omnes Archiepiscopos, Episcopos aliosque locorum Ordinarios de dispensationibus super impedimento mixta religionis quoad promiscua conjugia, cui sub die 15 Nov. 1858 subscripsit Emus ac Rmus D. Cardinalis Antonelli, ea ad Sacram hanc Congregationem pervenerunt notitiæ non solum circa auctam nonnullis in locis facilitatem mixta conjugia absque justa et gravi causa contrahendi, verum etiam circa dispensationes quæ pro connubiis illis delegata potestate conceduntur, ut plane perspicuum sit laudatam instructionem non ubique locorum recte interpretari, sed potius ad erroneum sensum ejusdem litteræ ac spiritui contrarium alicubi detorqueri Illa enim instructio expresse commemorat quid Catholica Ecclesia de ejusmodi catholicos inter atque acatholicos nuptiis constanter senserit, cum explicite tradat Ecclesiam eas semper improbasse ac tanquam illicitas ac perniciosas habuisse, tum ob flagitiosam in Divinis communionem, tum ob impendens catholico conjugi perversionis periculum, tum ob pravum sobolis institutionem; dein vero in Ordinariorum memoriam revocat antiquissimos Canones. nec non recentiores Summorum Pontificum Sanctiones quibus etsi aliquid de severitate canonum remissum sit adeo ut mixta conjugia quandoque permittantur, id tamen gravibus dumtaxat de causis atque ægre admodum fit, ac nonnisi sub expressa conditione de pramittendis necessariis opportunisque cautionibus un naturali ac divino jure fundatis, ut scilicet non solum catholicus conjux ab acatholico perverti non possit, quin imo catholicus ipse conjux teneri se sciat ad acatholicum pro viribus ab errore retrahendum, verum etiam ut universa utriusque sexus proles ex mixtis matrimoniis procreanda in Sanctitate Cutholica religionis educari omnino debeat.

Quæ cum ita sint, mirari omnino debuit Sacra hæc Congregatio quod nonnullis videri potuerit prædicta instructione principiis quæ semper Sancta Sedes circa mixta connubia tenuit ac docuit aliquo modo derogari. Ac ne forte ex perperam intellecta instructione illa, quæ tamen luculentissima est, commissus tibi populus quidquam detrimenti capiat, sollicitudinem tuam enixe adhortor in Domino, ut clero ac fidelibus tuæ subditis jurisdictioni, data occasione, veram Ecclesiam doctrinam ac

praxim circa matrimonia mixta tradere atque inculcare studeas. Porro, quemadinodum probe cognoscis, ad matrimonium mixtum permittendum minime sufficit ut sponsi cautiones, de quibus supra, admittere parati sint, nec non cæteras clausulas in rescriptis apostolicæ Sedis adhiberi solitas, sed omnino justa gravesque requiruntur causæ, ut facultas dispensandi super mixtæ communionis impedimento licite executioni mandetur. Cautiones enim illæ ideo naturali divinoque jure exiguntur atque exigi debent, ut pericula intrinseca quæ mixtis insunt matrimoniis removeantur; at vero ut gravibus fidei ac morum periculis etiam sub opportunis cautionibus fideles se exponere permittantur, grave aliquod incommodum ceteroquin haud devitandum immineat necesse est. Quod si aliquando in memorata instructione mos adhibendi ritum pro matrimoniis contrahendis in Diœcesano Rituali legitime præscriptum, exclusa tamen semper missæ celebratione, in mixtis conjugiis contrahendis tolerari posse perhibetur, id tamen non nisi per modum exceptionis indulgetur, ac sub conditione ut omnia rerum locorum ac personarum adjuncta diligentissime perpendantur, atque onerata Episcoporum conscientia super omnium circumstantiarum varietate ac gravitate. Tantum abest ut inibi principiis, quæ Sedes Apostolica circa mixta connubia quovis tempore professa est, vel minimum detrahatur!

Quamobrem enixe peto a caritate tua, ut quantum cum Domino poteris fideles tibi commissos a mixtis matrimoniis contrahendis arcere satagas atque contendas, quo gravissima, quæ in iis continentur, pericula præcaveantur ac devitentur. Id autem facilius assequeris si eos opportune instruendos curaveris circa peculiarem qua tenentur obligationem Ecclesiæ vocem hac in re audiendi, nec non obsequendi præpositis suis qui strictissimam æterno Pastorum Principi rationem essent reddituri, si matrimonia mixta non tantum ob gravissimas causas aliquando permitterent, verum etiam facile atque ad petentium libitum a fidelibus contrahi cum acatholicis tolera-

rent.

Præcor Deum ut Tibi fausta quæque largiatur. Datum Romæ ex Aed. S. C. de Prop. Fide die 25 Martii 1868.

### ACTA

## PRIMI CONCILII SANCTI BONIFACII.

Les Actes du premier Concile de St. Boniface sont consignés ici en abrégé dans six paragraphes différents qui ont pour titre :

- I.-Lettres écrites avant le Concile.
- II.—Télégrammes échangés.
- III.—Congrégations privées des Evêques.
- IV.—Députations.
  - V.—Congrégations Générales.
- VI.—Sessions et Offices Publiques.



## LETTRES ECRITES AVANT LE CONCILE

Quatre lettres ont été écrites avant le Concile pour le convoquer et en annoncer la tenue.

10. Lettre du Métropolitain convoquant le Concile.

Alexander Taché, Dei et Sedis Apostolica gratia Sancti Bonifacii Archiepiscopus.—Assistens Solio Pontificali.

Reverendissimis Fratibus Nostris Episcopis, Vicariis Apostolicis, (necnou Reverendis Religiosorum ordinum aut Congregationum Præspositis) ceterisque omnibus qui de jure vel consuetudine Conciliis Provincialibus adesse debent.

Salutem in Domino.

Cum Sanctæ Sedi Apostolicæ visum sit, bulla die vigesima secunda mensis Septembris, anno millesimo octingentesimo septuagesimo primo data, in Provinciam Ecclesiasticam erigere et constituere Sancti Bonifacii et Sancti Alberti diœceses, necnon Athabaska-McKenzie et Britannicæ Columbiæ Vicariatus Apostolicos, sub denominatione Provinciæ Sancti Bonifacii, cujus Metropolis exstat Sancti Bonifacii Ecclesia.

Cumque, ut constituit Sancti Concilii Tridentini præscriptio, Provinciæ Ecclesiasticæ Metropolitani muneris sit suffraganeos in Synodum vel Concilium Provinciale ex intervallo convocare, ut cum ipso, sub Sancti Spiritus præsidio, de omnibus his quæ spectant ad reprimandos abusus, ad reformandos mores, ad augendum Religionis honorem suis in diæcesibus secundum Canones sapientissime statuant; cumque ad ecclesiasticæ disciplinæ

unitatem confirmandam, ad diligenter excutiendas jure communi Ecclesiæ aberrationes circumstantiis morum, locorum et personarum ex necessitate impositis, et ad fovenda christianæ vitæ opera, hisce temporibus tam late diffusa et mirifice multiplicata, in his nostris Occidentalibus et Septentrionalibus vastissimis regionibus ubi errant in deserta sylvarum solitudine, tam diversæ Indorum nationes ad Christi fidem conversæ, ubi in fertilibus agrorum tractibus affluunt in dies ex omni lingua et natione colonorum turmæ, ullus non dubitet quot bona provenerint, si Ecclesiæ Antistites consilia, prudentiam et doctrinam suam in commune conferre possint:

Cumque recens, igne et vapore, difficultates viarum, quibus sedes nostræ usque adhuc obice admodum insu-

perabili dividebantur, multo sint imminutæ:

Quamquam, habita ratione circumstantiarum, non situm est in potestate nostra, ut Synodo omnem desideratam canonum regularitatem, rituumque ac sacrarum ce-

remoniarum dignitatem adhibeamus:

Attamen Nos officio Nostro, quantum in nobis est, satisfacere cupientes, re mature perpensa, expetita prius Reverendissimorum Fratrum Nostrorum Episcoporum sententia, invocato nomine Sanctissimæ et Individuæ Trinitatis, ac implorato auxilio Immaculatæ ac Beatissimæ Virginis Mariæ Deiparæ, ad majorem Dei gloriam et Fidei Catholicæ utilitatem primam Provincialem Synodem indicere et convocare decrevinus; quam revera in Ecclesia Nostra Metropolitana Sancti Bonifacii incohandam die decimo sexto Julii currentis anni millesimi octingentesimi octogesimi noni, ac postea usque in finem prosequendam, his præsentibus litteris indicimus atque convocamus.

Quapropter Reverendissimos in Christo Fratres, Sancti Alberti Episcopum (Vitalem Grandin) Anemuriensem Episcopum (Henricum J. Faraud) qui munus agit Athabaska-McKenzie Vicarii Apostolici, Aerindelensem Episcopum (Isidorum Clut) supra dicto Athabaska-McKenzie Vicario Apostolico Auxiliarem, Melitopolensem Episcopum (Ludovicum J. d'Herbomez) munus Britannicæ Colombiæ Vicari Apostolici Agentem et Marcopolensem Episcopum (Paulum Durieu) supradicto Britannicæ Columbiæ Vicario Apostolico Auxiliarem, necnon et alios quoscum-

que qui, de jure vel consuetudine, Concilio Provinciali adesse debent, hortamur et in quantum opus est mandamus et præcipimus ut ad prædictam Synodum tempore ac loco statutis, conveniant et personaliter compareant.

Si forte Antistites aliqui justo detenti impedimento, per se Synodo priesentes esse nequeant, Procuratores legitimo procurationis documento munitos mittant, qui eorum vices in Concilio agant: Nostri tamen Patrumque Concilii erit de impedimenti legitimitate et de procura-

toris validitate judicare.

Tandem rogamus omnes in Domino vehementer ac obtestamur, ut conjunctis atque enixis orationibus, hanc Synodum Deo Omnipotenti commendamus Patri qui operatur in nobis velle et perficere, Filio sine quo nihil possumus facere, et Spiritui Sancto qui mentes illuminat et corda succendit, ut ad majorem Dei gloriam et Provinciæ Nostræ utilitatem, actio et operatio nostra, bene incepta felicem ad exitium perducatur.

Datum apud Sanctum Bonifacium ex ædibus nostris Archiepiscopalibus, sub signo sigilloque nostris et Secretarii chirographo in Dominica Passionis die septima Aprilis anni millesimi octingentesimi octogesimi noni.

> † ALEX., Arch. Sti. Bonifacii, O. M. I.

De Mandato, Illmi et Rmi D.D. Archiepiscopi Sti. Bonifacii,

> JOSEPH MESSIER, Ptre, Secret.

## Lettre Pastorale de Sa Grandeur Monseigneur Taché

ANNONÇANT À SON CLERGÉ LE PREMIER CONCILE DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE SAINT-BONIFACE.

Alexandre Antonin Taché, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique, Archevêque de St. Boniface, Assistant au Trône Pontifical, etc., etc.,

A TOUS LES l'RÊTRES SÉCULIERS ET RÉGULIERS DE L'AR-CHIDIOCÈSE DE ST. BONIFACE, SALUT ET BÉNÉDIC-TION EN NOTRE-SEIGNEUR.

Quoique la Province Ecclésiastique de Saint-Boniface soit érigée et constituée déjà depuis plusieurs années, des circonstances incontrolables n'y ont point encore permis la tenue d'un Concile Provincial. Nous avons souvent éprouvé, et même exprimé, le regret que nous causait

une pareille difficulté.

Aujourd'hui nous avons la consolation de vous annoncer qu'il nous est possible de nous rendre aux saintes prescriptions de l'Eglise au sujet des Synodes Provinciaux. Avec l'assentiment de nos vénérables frères dans l'Episcopat, nous avons décidé que le premier Concile de la Province Ecclésiastique de Saint-Boniface, s'ouvrirait solennellement dans notre Eglise Métropolitaine, à Saint-Boniface, le 16 juillet prochain. Ce sera un immense avantage pour toute notre Province Ecclésiastique, pour notre Archidiocèse et pour notre ville Archiépiscopale. C'est dans la joie de notre cœur que nous venons vous annoncer ce grand évènement qui constate les progrès de la sainte Eglise dans nos lointaines contrées et nous donne l'assurance de plus amples développements.

Nous nous adressons à vous Vénérés Frères dans le sacerdoce et généreux collaborateurs, pour que vous nous aidiez dans l'accomplissement des devoirs si importants qui nous incombent en cette circonstance, et nous répétons à Dieu la prière qui a été prononcée par le Pontife conférant à chacun de nous l'onction sacerdotale : Infirmitati quoque nostra, Domine, quasumus, hac adjumenta largiri; qui quanto fragiliores sumus, tanto his pluribus indigemus. (Pont. Rom.) "Donnez, nous vous en supplions, Seigneur, ces aides à notre faiblesse, nous en avons d'au-" tant plus besoin que nous sommes plus faibles."

Un Concile légitimement convoqué et dûment tenu, ne peut avoir en vue que la gloire de Dieu dont la volonté est que nous nous sanctifions : *Hæc est voluntas Dei* 

sanctificatio vestra. (I Thess. IV, 3.)

C'est donc pour Dieu, pour nos àmes, pour les âmes qui nous sont confiées que nous nous réunirons le 16 juillet prochain, soixante-onzième anniversaire de l'arrivée du premier apôtre de Saint-Boniface. C'est sous le regard de l'Esprit-Saint que nous prierons, que nous travaillerons ensemble durant ce Saint Concile, afin que, quand ses décisions auront été approuvées par le successeur de Saint Pierre, nous puissions dire comme les apôtres à la suite du premier Concile Chrétien tenu à Jérusalem: Visum est enim spiritui sancto et nobis. (Act. 15, 28). "Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous."

Comme les apôtres prions, puisque: Omne datum optimum et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre luminum, qui iis, qui postulant a se sapientiam, dat omnibus

fluenter. (Jac. I, 17 et 5).

Toute grâce excellente et tout don parfait est d'en haut; descendant du Père des lumières, qui donne abon-

damment la sagesse à qui la lui demande.

La sagesse dont nous aurons besoin dans nos délibérations est celle qui vient de Dieu et qui mène à Lui. Demandons-lui donc ce don très bon et parfait; nous souvenant que la crainte de Dieu est le commencement de cette sagesse: *Initium sapientiæ timor Domini* (Eccle. I, 16).

C'est comme captivés par cette crainte salutaire que nous chercherons ce qui peut l'inspirer aux âmes qui nous sont confiées, afin que tous ensemble nous sachions repousser ce qui est mal et choisir ce qui est bien : Repro

bare malum, et eligere bonum. (Is. 7, 15).

Joignons à nos prières l'esprit et la pratique de la pénitence et de la mortification ; il est des démons qui ne se chassent que par le jeûne joint à la prière : Nisi in oratione et jejunio. (Marc, 9, 28). Comme nous avons mission d'écarter des âmes tout esprit malin, soyons assez mortifiés pour exercer l'empire que l'Eglise nous a confié sur l'ennemi de Dieu et des hommes.

Mûrissons dans l'étude, la science sacrée que les lèvres du prêtre doivent garder pour la transmettre à ceux qui l'attendent de sa bouche: Labia enim sacerdotis custodiunt

scientiam. (Malla. 2. 7).

L'étude sacrée nous est facile, puisque la Sainte Eglise nous guide pour nous empêcher d'être emportés ça et là, à tout vent de doctrine, par la méchanceté des hommes; par l'astuce qui entraine dans les pièges de l'erreur: Ut jam non simus parvuli fluctuantes, et circumferamur omni vento doctrina in nequitia hominum in astutia ad circum-

ventionem erroris (Ephes. 4, 14).

Nous n'avons point à nous préoccuper des compromis par lesquels l'esprit de mensonge s'efforce d'harmoniser l'erreur avec la vérité; nous avons pour nous guider le suprème Magister, le Vicaire de Jésus-Christ, le successeur de Pierre auquel la divine lumière "qui éclaire tout homme venant en ce monde" a confié le privilège sublime de confirmer ses frères dans la Foi, avec la promesse si consolante d'être tous les jours avec ceux qui gouvernent son Eglise, jusqu'à la consommation des siècles: Ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (Luc. 22, 32.) Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sœculi. (Matth. 28, 20.)

L'histoire de dix-neuf siècles nous fait toucher du

doigt la réalisation de ces sublimes promesses.

Tous les vains calculs de la sagesse humaine; toutes les passions qui fomentent dans le cœur humain; toutes les puissances et les astuces de la terre ont été mises au service du démon dans ses tentatives de destruction de l'Eglise; et tout cela n'a servi qu'à rendre plus éclatante la promesse faite au Pêcheur de Galilée: Tu es Petrus et super hanc petram acdificabo Ecclesiam meam et porta inferi non pravalebunt adversus eam. (Marc. 16, 17.)

La sainte Eglise catholique a vaincu tous les efforts de l'enfer; elle croit et enseigne ce que son Divin Fondateur lui a commandé de croire et d'enseigner dans l'unité

de la foi.

Elle demande à ses fidèles l'accomplissement des devoirs qui font que les enfants de la prévarication du premier Adam deviennent les fils de la sanctification du réparateur qui est Saint! Saint! "Deus Sabaoth"

Cette même Eglise par la chaîne non interrompue de ses pontifes, par le Collège toujours existant de ses évêques, par le caractère sacré que ses prêtres ont recu des représentants directs et autorisés de Jésus-Christ; cette Eglise une, sainte, nous relie aux apôtres qui nous ont transmis les pouvoirs que nous exercons au milieu de vous, comme vous en tenez ceux que vous exercez au milieu des fidèles. Cette divine transmission nous fait assister à la Cène, au Cénacle, à l'imposition des mains, à l'insufflation qui donne l'Esprit Saint : aussi l'enseignement de l'Eglise est apostolique comme il l'était au temps de Pierre, Paul et autres élus du Divin Maître. nous comme à eux il dit : Non vos me elegistis, sed ego elegi vos, ut eatis et fructum afferatis et fructus vester maneat. (Jean. 15, 16.) "Ce n'est pas yous qui m'avez choisi; mais c'est " moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis afin que " vous alliez et que vous rapportiez du fruit et que votre " fruit demeure."

Cette Eglise non seulement n'a pas été détruite, mais elle s'est étendue dans tous les pays, comme elle a traversé tous les âges! Notre Concile Provincial sera une nouvelle preuve de cette vérité, puisqu'il réunira de Vénérables Prélats qui ont été exercer leur apostolat jusqu'aux extrémités les plus éloignées et les plus inhospitalières de notre continent, et fait connaître Jésus-Christ et sa Sainte Eglise parmi toutes les nations disséminées dans nos vastes déserts, prairies et forêts. Aussi avec quels transports de joie, d'amour et de reconnaissance nous nous réunirons pour dire et chanter bien haut: Credo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Pierre pour porter un défi plus complet à l'enfer a été établir le siège de la Sainte Eglise au centre même de l'empire paien qui dominait le monde, et la Rome des Césars est devenue la Rome des l'apes. Le 265ème successeur de Saint Pierre, Vicaire de Jésus-Christ comme lui, est à Rome comme lui; la liberté de Léon XIII est entravée comme le fut celle de l'erre; l'enfer n'a pas renoncé à ses efforts, mais la promesse de Jésus-Christ est

là; les prodiges de tous les jours l'attestent et quand il faudra des miracles plus éclatants encore Dieu les fera en la mamère et au temps par lui choisis. Que la sagesse humaine cherche en vain une explication humaine de ce problème incomparable, que les siècles répètent de génération en génération l'our nous enfants de la Sainte Eglise Romaine nous n'avons qu'à croire et à adorer, nous croyons et adorons Jésus, l'auteur et le consommateur de notre Foi; l'auteur et le conservateur de son alliance avec les hommes; le Divin Nautonnier qui guide la barque de Pierre au milieu des écueils et des tempêtes de toutes sortes, veut en nous plaçant dans cette barque, nous conduire au port du salut, qu'il nous a acquis par son sang et sa rédemption.

Cette foi sans laquelle " il est impossible de plaire à Dieu" et qui nous vient de lui est le fondement de notre espérance et doit développer en nous la charité par laquelle nous aimerons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit et le prochain comme

nous-même pour l'amour de Dieu.

Voilà, mes bien zélés Coopérateurs, quelques-uns des horizons qu'ouvre aux regards des enfants de la Sainte

Eglise, la tenue des Conciles qu'elle prescrit.

Saluons avec un saint enthousiasme cette époque bénie, et, pleins d'une généreuse confiance, ouvrons nos cœurs à une douce allégresse en préparant nos âmes pour cette nouvelle et suprême prière: Ante orationem prepara

animam tuam. (Eccle. 18, 23.)

Par les présentes nous vous invitons tous à venir assister à notre prochain Concile. Si des raisons particulières doivent priver de cet avantage quelques membres du clergé séculier, nous nous entendrons avec eux à cet égard ; tandis que les prêtres appartenant à des communautés religieuses recevront de leur supérieur respectif la décision qui devra les guider.

Quoique l'ouverture solennelle du Concile ne doive se faire que mardi matin 16 juillet, vous devrez vous rendre à Saint-Boniface assez à bonne heure, la veille, pour assister à la Congrégation Générale qui doit précé-

der l'ouverture du Concile.

Nous regrettons ne pas pouvoir vous offrir à tous, l'hospitalité dans notre demeure Archiépiscopale, mais vous savez que la chose est impossible; pour y suppléer nous nous sommes entendus avec les Révérends Pères du Collège qui vous offrent volontiers une hospitalité dont vous serez heureux de profiter. Vous logerez donc au Collège de Saint-Boniface; mais, dès votre arrivée, vous passerez par l'Archevêché pour recevoir la bénédiction des Pères du Concile et prendre leurs décisions au sujet de la Congrégation Générale dont nous venons de parler. Vous voudrez bien apporter chacun un surplis et une barrette, mais que ces objets soient en tout conformes au modèle approuvé dans l'Archidiocèse.

Après l'octave de la Pentecôte vous continuerez de dire à la Sainte Messe l'oraison : *De Spiritu Sancto* " jus-

qu'à la fin du Concile.

Le jour de la Pentecôte ou le premier dimanche après la réception des présentes, vous annoncerez aux fidèles la tenue du Concile. Comme le dit le Cérémonial des Evêques, pendant les trois dimanches qui en précèderont l'ouverture: "Il est convenable que dans toutes les "Eglises, on dise et répète que le Saint Synode s'ouvrira "tel jour, et que les fidèles soient exhortés à la dévotion, "à la prière, aux jeûnes, à la réception des sacrements de "pénitence et d'Eucharistie et autres œuvres pies; afin "que cette sainte action avec l'aide de Dieu se com- "mence dignement, se continue et s'achève avec bon- "heur et fruit."

Nous désirons beaucoup que toutes les paroisses du diocèse soient représentées à la session solennelle de l'ouverture du Concile. Vous voudrez bien vous enten-

dre à cet égard avec vos paroissiens.

La vie que nous devrons mener pendant les saints exercices auxquels vous êtes conviés, étant toute une vie de prière, de recueillement et de méditation des choses saintes, nous avons décidé que ces saints exercices remplaceront, cette année, ceux de la retraite annuelle. Nous avons même la consolation de pouvoir vous dire que nous nous sommes assuré les services d'un prêtre de grande expérience dans la prédication des retraites pastorales. Ses instructions et les sermons que nous entendrons aux sessions générales, nous aideront puissamment à répondre aux desseins que Dieu a sur nous tous.

Le règlement à suivre pendant le Concile ne pourra

vous être communiqué qu'après qu'il aura été fixé par les évêques à la première congrégation particulière. Ce n'est aussi qu'après que les Pères du Concile se seront entendus dans leurs réunions que les sujets des délibérations pourront être fixés d'une manière définitive; néanmoins pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, nous avons préparé une série de questions sur douze chefs divers; nous vous en transmettons à chacun une copie avec les présentes; mais qu'il soit bien entendu que quoique nous désirions personnellement que vous étudiez les matières que nous avons ainsi classées, cela ne doit préjudicier en rien au choix que les Pères du Concile feront eux-mêmes des sujets qui seront l'objet de nos délibérations et la base des décrets que formulera cette sainte assemblée.

Nous sommes heureux de vous adresser ces lignes pendant le mois consacré à honorer celle que l'Eglise salue du beau titre de Trône de la Sagesse; celle qui après avoir donné à la terre son Sauveur, donne à l'Eglise une protection, que son titre de Mère lui permet de revendiquer avec crédit du cœur aimant de son doux et obéissant Jésus. Le fils de l'éternel en choisissant de devenir le fils d'une femme a voulu obéir à sa mère et erat subditus illis. (Luc. 2, 51.) Et cette soumission divine qui est un si glorieux acte de puissance infinie, assure un crédit sans borne à celle qui est bénie entre toutes les temmes. Marie a assisté au premier concile tenu par les apôtres, prions-la d'assister au nôtre par sa protection et par la présentation de nos supplications au Trône de l'Eternel. Que tous les jours les fidèles et nous disions les litanies de la Sainte Vierge, en insistant sur l'invocation : Sedes Sapientia, ora pro nobis, "Trône de la Sagesse, priez pour nous."

Que la grâce de Dieu et sa paix se multiplient en vous. (Pierre 1, 2.) Oui que cette paix de Dieu qui surpasse tout sentiment garde vos cœurs et vos intelligences en Jésus-Christ, (Philippe 4, 7.) et que la bénédiction du Tout-Puissant, Père, Fils et Saint Esprit descende sur vous et y demeure à jamais.

Fait et donné à Saint-Boniface, au jour de l'Ascension, 30 mai, en l'an de grâce mil huit cent quatre-vingt-neuf

sous notre seing et sceau et le contre-seing de notre secrétaire.

[L + S]

† ALEX. Arch. de Saint-Boniface.

Par ordre de l'Illme et Revme Seigneur Archevêque de St. Boniface.

> Joseph Messier, ptre., Secrétaire.

Cette lettre était accompagnée d'un imprimé confidentiel dans lequel étaient énumérés, sous douze titres principaux les sujets sur lesquels les théologiens devaient se préparer parce qu'il était possible que ces sujets fussent soumis à l'examen et à la discussion pendant le Concile.

30. Le 28 juin, 1889. l'Archevêque de Saint-Boniface écrivit au Souverain Pontife pour implorer sa bénédiction sur les travaux du Concile et la personne de ceux qui y prendraient part et offrir au chef de l'Eglise tout ce qu'ils font et souffrent pour la gloire de Dieu et l'exaltation de la Sainte Eglise.

A Sa Sainteté Léon XIII, Pape.

Très Saint Père,

Humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté et animé d'une vive et douce reconnaissance, je viens vous remercier du magnifique cadeau qui m'a été remis hier au nom du Souverain Pontife.

Cette riche chasuble est un souvenir des incomparables fêtes du Jubilé Sacerdotal du Vicaire de Jésus-Christ, elle devient pour mon cœur la source d'une joie que je ne saurais exprimer d'une manière convenable. Est-il possible Très Saint Père, que vous ayiez pensé à moi le dernier des Archevêques de la Sainte Eglise. C'est un dédommagement à la peine que la maladie m'a causé en me privant du bonheur d'aller à Rome, de me prosterner aux pieds de celui qui a mission de paître et les brebis et les agneaux. Voilà que le Père commun des Fidèles se souvient de la pauvre Eglise de Saint-Boniface et

envoie à son titulaire un gage de son affection et "un Souvenir de son Jubile Sacerdotal."

Sans parler du contraste que cette riche chasuble va manifester à côté des pauvres ornements de ma cathédrale, daigne Votre Sainteté me permettre de lui dire la joie et la consolation dont elle a rempli mon àme, en pensant à moi.

Le 16 juillet prochain les Evêques de la Province Ecclésiastique de Saint-Boniface vont se joindre à leur Métropolitain pour l'ouverture du Premier Concile de notre Province. Cette réunion d'anciens missionnaires qui ont vicilli dans les fatigues et les privations de la vie d'apôtres au milieu de nations sauvages a un caractère tout exceptionnel.

Votre Sainteté voudra bien nous bénir d'une bénédiction toute spéciale afin que nous soyons le moins indignes possible des grandes choses que Dieu attend de nous.

Nos prières monteront plus ferventes que jamais vers le trône de l'Eternel pour solliciter l'entière liberté du Chef de l'Eglise, pour demander la prolongation des jours de celui qui gouverne cette Eglise de Dieu avec tant de sagesse et d'éclat.

Nous offrirons nos travaux, nos privations, nos souffrances pour que la Divine Providence écarte de Rome les choses si pénibles qui affligent le Vicaire de Jésus-Christ.

Ici aussi nous aimons le Pape, notre dévouement est d'autant plus complet et plus entier que les circonstances nous refusent l'honneur et la consolation d'en offrir la manifestation qui plairait à nos cœurs.

Humblement soumis à tous les désirs de Votre Sainteté, je la prie de bénir notre Province, ses Evêques, ses Prêtres, ses Religieux et Religieuses ainsi que tous les fidèles confiés à nos soins. Bénissez notre Concile Provincial, Très Saint Père, et permettez-moi de me dire avec autant d'amour que de reconnaissance,

> De Votre Sainteté. Le fils très humble et entièrement dévoué

> > † ALEX Arch. de Saint-Boniface. O. M. I.

Saint-Boniface, Manitoba, Canada. 28 Juin, 1889.

40. Le 29 Juin, 1889, le Métropolitain de Saint-Boniface informait Son Eminence le Cardinal Siméoni de la tenue du Concile.

A Son Eminence le Cardinal Siméoni, Préfet de la S. C. de la Prop.

Eminentissime et Illustrissime Seigneur,

J'ai l'honneur d'informer Votre Eminence que les Evêques de la Province Ecclésiastique de Saint-Boniface ont décidé de se réunir en Concile Provincial le 16 Juillet prochain. Ce Concile sera le premier tenu dans notre Province.

En informant Votre Eminence de cette décision, je prends la respectueuse liberté de la prier, de vouloir bien solliciter pour nous la bénédiction du Souverain Pontife, et si la chose plaisait à Sa Sainteté, la faveur d'une indulgence plénière à être gagnée par tous ceux qui prendront part à cette sainte Assemblée.

Si nos vœux sont exaucés je prie Votre Eminence de vouloir bien m'en informer par une dépêche télégraphique dont naturellement je paierai le prix. Notre Concile devant se prolonger jusqu'au 22 Juillet nous aurons le temps de recevoir cette dépêche avant la clôture.

Les six Evêques qui se trouvent dans la Province Ecclésiastique de Saint-Boniface, sont tous d'anciens missionnaires de la Congrégation des Oblats. Nous avons vieilli au milieu des tribus sauvages dont plusieurs ont été amenées à la foi, nous nous réunissons pour protester de notre amour envers l'Eglise, de notre dévouement envers son Chef auguste et de notre volonté ferme et sincère de suivre en tout les enseignements qui nous viennent de la Chaire de Pierre.

A la veille de rendre compte à Dieu des longues années de notre apostolat nous voulons méditer d'avantage ensemble sur nos obligations, et aidés de la lumière de nos vertueux prêtres, étudier ce qui pourrait servir d'avantage les intérêts du Pasteur suprême.

C'est dans l'espoir d'obtenir plus sûrement ce but que

nous implorons la bénédiction du Souverain Pontife.

J'ose de plus me flatter, Eminentissime Seigneur, que tout en sollicitant les grâces spéciales que je demande vous voudrez bien prier pour celui qui est heureux de se dire,

> De Votre Eminence, le serviteur très-humble et tout dévoué,

> > † ALEX. Arch. de Saint-Boniface, O. M. I.

Saint-Boniface, Manitoba, Canada. 29 Juin, 1889.

## II

# TÉLÉGRAMMES ÉCHANGÉS.

Trois télégrammes furent échangés au commencement du Concile et suivant le vœu des Pères qui le composaient.

10. Le premier de ces télégrammes fut adressé au Cardinal Simeoni:

"ROME.

"Episcopi Provinciæ Sancti Bonifacii, in Concilio "congregati, Apostolicam Benedictionem humiliter effla-"gitant."

TACHÉ.

Cette demande fut accueillie favorablement par le Saint Père, et à la fin de la première Session solennelle le Métropolitain put annoncer la bénédiction pontificale, transmise par le cablegramme suivant :

" July 16, 1889.

" From ROME.

" To Mgr Taché, Arcivescovo St. Boniface.

"Pontifex petitam benedictionem concedit."

SIMEONI.

- 20. Le deuxième télégramme fut adressé à Son Eminence le Cardinal Taschereau, Archevêque de Québec et disait :
- "Eminentiæ vestræ et Ecclesiæ Quebecenci vota per-"grata sunt Concilio Sancti Bonifacii."

Archiepiscopus Taché.

Ce télégramme était une réponse à celui que Son Eminence avait bien voulu adresser au Concile de Saint-Boniface et dont voici la copie :

" QUÉBEC, Juillet 15.

"Ecclesia Quebecencis fausta omnia optat primo Con-"cilio Provinciæ Sancti Bonifacii."

> Card. TASCHEREAU, Arch. Queb.

30. Un sentiment de profonde reconnaissance et de vive affection inspira aux Pères du Concile de Saint-Boniface, tous Oblats, la consolante pensée de saluer, dans une circonstance si solennelle, le Très Révérend Père Général de la Congrégation et ils le firent dans les termes suivants:

" Fabre, 26 St. Petersbourgs, Paris.

"Sancti Bonifacii Concilii Præsules adamanter te sa"lutant precesque implorant."

TACHÉ.

Cet acte de piété filiale fut reconnu par le cablegramme suivant venu de Paris :

"Taché, Archevêque, Saint-Boniface, Manitoba.

" Reçu dépêche, prions pour le Concile."

FABRE.

## TII

# CONGREGATIONS PRIVEES DES EVEQUES.

Les Révérendissimes Pères du Concile se sont réunis dix fois en Congrégations Particulières pour organiser le Concile, déterminer les matières à y traiter et formuler les Décrets nécessaires.

10. La première Congrégation privée se réunit le 13 Juillet à 1 heure 30 p.m. et ajourna au lendemain. Pendant ces deux réunions, le pères du Concile décidèrent:

D'admettre les Coadjuteurs des Evêques de la Pro-

vince avec voix décisive.

D'accepter les lettres de créance, données par Mgr d'Herbomez au Rév. Père Augier et d'admettre ce dernier au Concile avec voix décisive. Voici la lettre de Mgr d'Herbomez:

## NEW WESTMINSTER, B. C.

Ludovicus J. d'Herbomez, miseratione divina, et S. Sedis Apostolice gratia, Episcopus titularis Miletopolitanus, necnon Vicarius Apostolicus Colombiæ Britannicæ.

Dilecto filio nostro Joanni Baptistie Celestino Augier presbytero et Provinciali Missionariorum oblatorum Sanctissimie et Immaculatie Virginis Marie in régione Canadensi.

## Salutem et benedictionem in Domino.

Cum Illustrissimus et Reverendissimus Alexander Taché, Sancti Bonifacii Archiepiscopus necnon Metropolitanus noster, litteris in Dominica Passionis die septima aprilis currentis anni datis, Nos ad Concilium Provinciale die decima sexta hujus mensis Julii in Ecclesia Metropolitana incohandum comparere mandaverit. Cumque in ipso convocationis mandato hæc expresserit: "Si forte Antistites aliqui, justo detenti impedimento per se Synodo præsentes esse nequeant, Procuratores legitimo procurationis documento munitos mittent qui

eorum vices agant."

Cupientes huic sacro Concilio partes nostras habere nec adversa valetudine valentes personaliter adesse, Te, cujus de fide, integritate, scientia et experientia plene in Domino confidimus Procuratorem Nostrum ad hunc Synodalem cœtum delegamus, eligimus et deputamus, ut in eo vices Nostras agas cum facultate quæstiones ponendi, et positas discutiendi et elucidendi, necnon Concilii Decreta sanciendi et subscribendi.

Omnium Patrum benevolo animo te commendamus

Illosque ut Nos Te suscipiant deprecamur.

Deus Omnipotens et Pater Luminum intercedente Immaculata Virgine Maria, cum Benedictione Nostra suam

Tibi gratiam impertire dignetur.

Datum apud Novam Westminster, ex Ædibus Vicariatus Britannicæ Colombiæ sub signo sigilloque nostris, in Visitatione Beatæ Mariæ Virginis, die secunda Julii currentis anni millesimi octingentesimi octogesimi noni.

 $[L \dagger S]$ 

† Ludovicus, O. M. I., Epus Miletopolitanus, necnon Vus Apus Colombia Britannica.

Il fut décidé que le Président voterait sur toutes les questions et aurait voix prépondérante au cas de division égale des votes.

Les Révérendissimes l'ères fixèrent l'ordre de pré-

séance parmi tous ceux qui assisteraient au Concile.

Tous les prêtres tant séculiers que réguliers suivront pour l'ordre de préséance, l'ordre même de leur ordination, mais avec les exceptions suivantes:

10. Le Procureur de Mgr d'Herbomez suivrait immédiatement les Evêques.

20. Le Rév. Père Allard, V. G., O. M. I. 30. Le Rév. Père Lacombe, V. G., O. M. I.

40. Le Rév. Père Camper, Supérieur des Oblats de Saint-Boniface.

50. Le Rév. Père Lory, S. J., Recteur du Collège de Saint-Boniface.

60. Le Rév. N. J. Ritchot, Doyen du Clergé séculier. Chacun des Evêques fit connaître les noms des théologiens et canonistes qu'il s'était choisis.

Furent admis comme Théologiens et Canonistes:

10. De l'Illustrissime et Révérendissime Archevêque de Saint-Boniface, O. M. I.

Le Rév. Père Maisonneuve, O. M. I.

Le Rév. Père Fox, O. M. I.

Le Rév. Père McCarthy, O. M. I.

Le Rév. D. Fillion.

Le Rév. Père Drummond, S. J.

Le Rév. J. Messier.

20. Du Révérendissime Evêque de Saint-Albert.

Le Rév. Père D. Dandurand, O. M. I.

Le Rév. L. R. Giroux.

Le Rév. Père L. Lebret, O. M. I.

Le Rév. A. Martin. Le Rév. G. Montreuil.

30. Du Révérendissime Evêque d'Anémour.

Le Rév. Père J. B. Baudin, O. M. I.

Le Rév. J. Dufresne.

Le Rév. Père C. Cahill, O. M. I.

Le Rév. D. Graton.

Le Rév. T. Campeau.

40. Du Révérendissime Evêque d'Arindèle.

Le Rév. Père T. French, S. J.

Le Rév. C. Samoisette.

Le Rév. J. M. A. Jolys.

Le Rév. P. Pelletier.

Le Rév. Père Magnan, O. M. I.

50. Du Révérendissime Evêque de Marcopolis.

Le Rév. N. Ouellette, Q. M. I.

Le Rév. F. X. Kavanagh.

Le Rév. J. Gaire.

Le Rév. J. A. Bernier.

Le Très Illustre et Très Révérend Archevêque de Saint-Boniface, de l'avis et du consentement des autres Révérendissimes Pères du Concile, désigna, comme officiers du dit Concile:

### 10. PROMOTEURS:

Le Rév. Père Allard, O.M.I., V.G. de Saint-Boniface.

Le Rév. Père A. Lacombe, O.M.I., V.G. de Saint-Albert.

### 20. NOTAIRES:

Le Rév. T. Bitsche. Le Rév. J. A. Dabandès.

### 30 SECRÉTAIRES:

Le. Rév. A. A. Cherrier. Le Rév. G. Cloutier.

### 40. CHANTRES:

Le Rév. Père H. Lory, S.J. Le Rév. N. Pelletier. Le Rév. N. Jutras. Le Rév. L. J. T. René.

## 50. MAITRES DE CÉRÉMONIES:

Le Rév. J. Messier. Le Rév. D. Gillies.

20. La deuxième Congrégation privée se réunit le lundi matin, 15ième jour de juillet, tous les Evêques étaient présents, Mgr d'Herbomez, O.M.I., était représenté par son Procureur, le Rév. Père J. Célestin Augier, O.M.I. Dans cette réunion, les Révérendissimes Pères décidèrent de former quatre Congrégations ou Députations, à l'étude desquelles seraient reférées les questions qui devaient être examinées pendant le Concile. Ces Congrégations recevraient, par l'entremise des Promoteurs du Concile, les Schemata que les Pères voudraient soumettre à leur étude respective; chacune de ces congrégations serait présidée par un des Révérendissimes Pères et son secrétaire ferait rapport aux Congrégations Générales du résultat de ses travaux, suivant la direction donnée par le Promoteur.

Ces Congrégations se réuniraient aux lieux et aux heures indiquées par leur Révérendissime Président respectif et aucun des membres qui les composeraient ne pourrait s'absenter sans l'autorisation du Président de la

Congrégation.

### 1ère Députation:

Monseigneur de Saint-Albert, Président.

Rév. J. A. Dabandès, Secrétaire. Rév. Père J. A. Camper, O.M.I.

Rév. Père D. Dandurand, O.M.I.

Rév. Père C. A. Maisonneuve, O.M.I.

Rév. Père J. B. Beaudin, O.M.I.

Rév. F. X. Kavanagh.

Rév. Père J. McCarthy, O.M.I.

Rév. Père T. French, S.J.

Rév. J. M. A. Jolys.

Rév. J. Messier.

### 2ème Députation:

Monseigneur d'Anémour, Président.

Rév. T. Bitsche, Secrétaire.

Rév. Père Lory, S.J.

Rév. L. R. Giroux.

Rév. D. Fillion.

Rév. C. Samoisette.

Rév. N. Pelletier.

Rév. Père C. Cahill, O.M.I.

Rév. P. Pelletier.

Rév. G. Montreuil.

### 3ème Députation:

Monseigneur d'Arindèle, Président. Rév. G. Cloutier, Secrétaire. Rév. J. N. Ritchot.

Rév. Père N. Ouellette, O.M.I.

Rév. D. Graton. Rév. A. Martin.

Rév. Père L. Drummond. S.J.

Rév. J. A. Bernier. Rév. J. L. T. René.

### 4ème Députation:

Monseigneur de Marcopolis, Président.

Rév. A. A. Cherrier, Secrétaire. Rév. Père L. C. P. Fox, O.M.I.

Rév. Père L. Lebret, O.M.I.

Rév. J. Gaire.

Rév. J. Dufresne.

Rév. N. J. Jutras. Rév. T. Campeau.

Rév. Père P. Magnan, O.M.I.

Rév. D. Gillies.

Les Révérendissimes Pères fixèrent ensuite le catalogue complet de ceux qui devaient assister au Concile.

### SYNODALIUM ELENCHUS.

I.

### PRÆSULES:

10. Illustrissimus ac Reverendissimus in Christo Pater Alexander Antoninus Taché, Archiepiscopus Sancti Bonifacii, O.M.I.

20. Illustrissimus ac Reverendissimus in Christo Pater Vitalis Grandin, Episcopus Sancti Alberti, O.M.I.

30. Illustrissimus ac Reverendissimus in Christo Pater Henricus Faraud, Episcopus Anemuriensis, O.M.I.

40. Illustrissimus ac Reverendissimus in Christo Pater Ludovicus d'Herbomez, Episcopus Melitopolensis, O. M.I.

50. Illustrissimus ac Reverendissimus in Christo Pater Isidorus Clut, Episcopus Ærindelensis, O.M.I.

60. Illustrissimus ac Reverendissimus in Christo Pa-

ter Paulus Durieu, Episcopus Marcopolensis, O.M I.

70. Admodum Reverendus Celestinus Augier, Oblatus Mariæ Immaculatæ, Delegatus Episcopi Melitopolensis.

#### H.

#### DIGNITATES:

10. Admodum Reverendus Joachim Allard, Oblatus Mariæ Immaculatæ, Vicarius Generalis Sancti Bonifacii.

20. Admodum Reverendus Albertus Lacombe, Oblatus Mariæ Immaculatæ, Vicarius Generalis Sancti Alberti.

30. Admodum Reverendus Carolus Joseph Camper, Superior Vicarius Oblatorum Mariæ Immaculatæ Archidiœceseos Sancti Bonifacii.

40. Admodum Reverendus Hyppolitus Lory, Societa-

tis Jesu, necnon Rector Collegii Sancti Bonifacii.

50. Admodum Reverendus Joseph Noel Ritchot, De-

canus Cleri Sancti Bonifacii.

60. Admodum Reverendus Hyppolitus Leduc, Vicarius Generalis, venit jam incepto Concilio.

### III.

### THEOLOGI:

- 10. Reverendus Pater Damasus Dandurand, Oblatus Mariæ Immaculatæ.
- 20. Reverendus Pater Augustinus Maisonneuve, Oblatus Mariæ Immaculatæ.
  - 30. Reverendus Pater Laurentius Fox, O.M.I.
  - 40. Reverendus Dominus Theobaldus Bitsche.50. Reverendus Dominus Joannes Alphonsus Daban-
- dès.

  60. Reverendus Pater Ludovicus Lebret. O.M.I.
- 70. Reverendus Pater Joannes Baptista Baudin. O. M.I.

80. Reverendus Pater Norbertus Ouellette, O.M.I.

90. Reverendus Dominus Franciscus Xaverius Kavanagh.

100. Reverendus Dominus Raymundus Giroux. 110. Reverendus Pater Joseph McCarthy, O.M.I.

120. Reverendus Dominus David Fillion.

130. Reverendus l'ater Theodorus French, S.J.

140. Reverendus Dominus Alphonsus Avila Cherrier.

150. Reverendus Dominus Cyrillus Samoisette.

160. Reverendus Dominus Joannes Maria Arthurus Jolys.

170. Reverendus Dominus Joannes Gaire.

180. Reverendus Dominus Joseph Dufresne.

190. Reverendus Dominus Nazarius Pelletier. 200. Reverendus Pater Carolus Cahill, O.M.I.

210. Reverendus Dominus Gabriel Cloutier.

220. Reverendus Dominus Damianus Graton.

230. Reverendus Dominus Joseph Bernier.

240. Reverendus Dominus Arcadius Martin.

250. Reverendus Dominus Norbertus Jutras. 260. Reverendus Dominus Joseph René.

270. Reverendus Dominus Joseph Messier.

280. Reverendus Pater Ludovicus Drummond, S.J.

290. Reverendus Dominus Petrus Pelletier

300. Reverendus Dominus Telesphorus Campeau.

310. Reverendus Pater Priscus Magnan, O.M.I. 320. Reverendus Dominus Georgius Montreuil.

330. Reverendus Dominus David Gillies.

Les Révérendissimes Pères déterminèrent les règles à suivre par les différentes Congrégations.

Les Révérendissimes Pères statuèrent ce qui a trait à la résidence et au règlement à suivre pendant le Concile.

Les Révérendissimes Pères décidèrent ensuite que les décrets suivants seraient lus à la première Session solennelle:

I. Decretum de Aperienda Synodo. La lecture de ce décret devait être suivie de celle du catalogue des membres du Concile.

II. Decreta de modo vivendi in Concilio et de Concilii officialibus et deputationibus,

III. Decretum de professione fidei.

IV. Decretnm de secunda sessione habenda.

Le Secrétaire reçut l'ordre de faire savoir à tous ceux qui devaient assister au Concile que la première Congrégation Générale aurait lieu le même jour, à la Sacristie de l'Eglise Métropolitaine à 7 heures p.m.

30. La troisième Congrégation Privée se réunit mardi, le 16 Juillet à 7.30 heures pm. Tous les Pères étaient présents. On décida:

D'envoyer une supplique au Saint Père pour deman-

der la canonisation de Christophe Colomb.

Les Pères résolurent de transmettre aux députations quelques autres points des questions à étudier.

40. La quatrième Congrégation Privée des Evêques se réunit le mercredi, 17 Juillet à 7.30 heures p.m. Pendant cette réunion il fut décidé que les Pères, au nom du Concile, adresseraient les lettres suivantes que tous signeraient:

Lettre au Souverain Pontifie, à être redigée par le

Rév. Père Augier.

Lettre aux Archevêques et Evêques de la Province de Québec. Rédaction confiée à Mgr Grandin.

Lettre au Très Rév. Père Général des Oblats, par Mgr

Faraud.

Lettre au Gouverneur Général de la Puissance du Canada, par Mgr l'Archevêque.

Lettres aux Conseils Centraux de la Propagation de la

Foi, à Paris et à Lyon, par Mgr Durieu.

Lettre au Conseil Central de la Sainte Enfance, par Mgr Clut.

Lettres à l'Œuvre des Tabernacles à Paris et à Lyon,

par Mgr Clut.

Lettre à l'Honorable Compagnie de la Baie d'Hudson, par Mgr l'Archevêque.

Lettre à la Compagnie du Chemin de fer Canadien

Pacifique, par Mgr l'Archevêque.

Les Révérendissimes Pères décidèrent que le lendemain, à 9 heures a.m., aurait lieu un service solennel pour le repos de l'âme de Mgr Provencher, que tous les membres du Concile assisteraient à ce service, et que le Rév. Père Augier ferait le panagyrique du Fondateur des missions de Saint-Boniface.

50. La cinquième Congrégation Privée se réunit le

jeudi, 18 Juillet, à 7.30 heures p.m. On y traita:

De l'opportunité de demander au Saint Siège que la fête du Patronage de Saint Joseph portât Octave, et aussi quelques autres privilèges au sujet de l'Ordo Provincial.

Les limites des différentes jurisdictions épiscopales de

la Province attirèrent l'attention des Pères du Concile.

60. La sixième Congrégation Privée s'assembla le vendredi, 19 Juillet, et en deux réunions, l'une à 9.30 heures a.m. et l'autre à 7.30 heures p.m. Deux décisions importantes furent prises dans ces réunions et comme toutes les autres questions du Concile, elles rencontrèrent l'assentiment unanime de tous les Pères.

Il fut décidé de demander au Saint Siège de vouloir bien ériger le Vicariat Apostolique de la Colombie Britannique en Diocèse régulier, tout en conservant au nouveau siège, comme titulaire, le Vicaire Apostolique actuel, Mgr d'Herbomez, O M.I., en lui conservant son Co-

adjuteur actuel cum futura successione.

La seconde décision prise, le fut au sujet du diocèse de Saint-Albert. Tous les Pères reconnurent la nécessité d'une division et tous demandèrent que l'on sollicitât le Souverain Pontife de vouloir bien ériger en Vicariat Apostolique la partie du diocèse de Saint-Albert située à l'Est du 109 de longitude.

70. La septième Congrégation Privée se réunit le samedi, 20 Juillet, à 7 heures p.m., on continua l'examen des rapports des Congrégations Générales, puis il fut décidé que le lendemain, Dimanche, aurait lieu une session solennelle en deux parties, l'une à l'issue de la Messe et l'autre à l'issue des Vêpres, puis les Pères formulèrent trois Décrets qui devraient être lus pendant la première partie de cette session. Ces trois Décrets sont:

- I. Decretum de Independentia Summi Pontificis.
- II. Decretum de Vita et Honestate Clericorum.
- III. Decretum de Prorogatione Sessionis.

80. La huitième Congrégation Particulière se séunit le Dimanche, 21 Juillet, à 1.30 heures p.m. Les Pères formulèrent quatre Décrets, puis ils décidèrent que la troisième et dernière Session du Concile serait fixée au mercredi, 24 Juillet.

I. Decretum de Fide.

II. Decretum de Cultu Divino.

III. Decretum de Zelo Animarum.

IV. Decretum de Tertia et ultima Sessione.

90. La neuvième Congrégation Privée se réunit le lundi, 22 Juillet. On coutinua l'étude des rapports des Congrégations Générales. Cette étude détermina quatre nouveaux Décrets:

I. Decretum de Sacramentis.

II. Decretum de Puerorum Educatione.

III. Decretum de Missionibus Indorum.

IV. Decretum de Observatione Dierum Dominicarum.

100. La dixième Congrégation Privée des Evêques nécessita deux réunions le 23 Juillet, l'une à 9.30 heures a.m., l'autre à 130 p.m.; l'examen des rapports des Congrégations détermina quatre autres Décrets, puis on fixa ce qui a trait à la dernière Session d'un Concile et on formula les trois Décrets qui en sont une partie essentielle, puis les Pères déterminèrent les acclamations qui mettraient fin à cette solennelle réunion.

I. Decretum de Jurisdictione Episcopi.

II. Décretum de Bonis Ecclesiasticis.

III. Decretum de Societatibus Secretis,

IV. Decretum de Christiana Mortificatione.

V. Decretum Subscriptionis.

VI. Decretum de Indicatione Futuri Concilii Provincialis.

VII. Decretum de Fine Concilii.



# IV

# DEPUTATIONS.

Chacune des quatre Députations a tenu huit séances, et fait rapport des travaux auxquels elle s'était livrée, indiquant les conclusions qui lui semblaient les plus justes.

Ces mêmes travaux furent soumis à l'examen des Congrégations Générales auxquelles assistaient les Pères

et Théologiens du Concile.



# CONGRÉGATIONS GÉNERALES.

Les Congrégations Générales ont tenu leurs séances dans la sacristie de l'Eglise Métropolitaine, tout s'y est fait suivant les prescriptions du Pontifical et les règles prescrites par les Pères du Concile. Ces réunions furent au nombre de huit.

10. La Première Congrégation Générale eut lieu le 15

Juillet, 1889, à 7 heures p.m.

Furent présents, l'Illustrissime et Révérendissime Archevêque de Saint-Boniface, Métropolitain, et les Révérendissimes Seigneurs de Saint-Albert, d'Anemour, d'Arindèle et de Marcopolis, tous en Rochet et en Mosette.

Furent aussi présents, le Délégué de Mgr l'Evêque de Mélitopolis, ainsi que les Dignitaires, Officiers et Théologiens du Concile à l'exception des Révs. Pères Lebret, O.M.I. et J. Magnan, O.M.I. Le livre des Saintes Ecritures était placé au milieu de la salle sur un trône préparé avec soin et la croix archiépiscopale auprès de ce trône.

Tous s'étant mis à genoux, l'Archevêque commença le Veni Creator, qui fut récité par tous et suivi de l'invo-

cation Adsumus tel qu'au Pontifical.

Le Vénérable Metropolitain fit ensuite connaître tous ceux qui étaient tenus et avaient droit d'assister au Concile, ainsi que leur ordre de préséance et les divers offices et fonctions que chacun exercerait. Il indiqua aussi les quatre Députations auxquelles serait confiée la première étude des questions à traiter. On fit ensuite lecture du règlement à suivre pendant le Concile. Tous promirent de garder le secret sur ce qui se traiterait pendant le Concile. On indiqua pour le lendemain, à 9.30 heures a.m., la Première Session solennelle, celle de l'ouverture

du Concile, à laquelle on promulguerait les Décrets formulés dans la Deuxième Congrégation Privée des Evêques : Decreta de Aperienda Synodo, de Modo Vivendi, de Professione Fidei, de Secunda Sessione Habenda.

20. La Deuxième Congrégation Générale se réunit le 17ème jour de Juillet, à 3 h. 30 P.M., sous la présidence de l'Illustrissime Métropolitain, assisté des autres Pères du Concile. Tous les Dignitaires, Officiers, Théologiens et Canonistes du Concile étaient aussi présents à l'exception des Pères Lebret et J. Magnan dispensés légitimement.

Trois Députations firent rapport de leur travail et ces rapports furent l'objet de l'examen de la deuxième Congrégation Générale dont les délibérations et votes furent transmis aux Pères du Concile.

30. La Troisième Congrégation Générale se réunit le 18 Juillet, à 3 h. 30 P.M. Tous furent présents excepté le Très Rév. Second Promoteur et les Révs. Maisonneuve, Lebret, Magnan et Samoisette. Le Rév. Père Leduc, O.M.I., Vicaire-Général de Mgr de St. Albert, fut admis parmi les Dignitaires.

Après les prières ordinaires, l'Illustrissime Métropolitain fit connaître l'ordre que l'on devrait suivre pour qu'une question soit admise par le Concile et livrée à

l'étude des Députations.

Cette Congrégation Générale s'occupa encore de l'examen des rapports des Députations, quelques-uns furent modifiés et tout ce qui fut accepté fut remis au Secrétaire pour être soumis au jugement des Pères du Concile.

40. La Quatrième Congrégation Générale se réunit le

19ème jour de Juillet, à 3 h. 30 P.M.

Les Pères et membres du Concile étaient tous présents excepté le Très Rév. Père Lory, S.J., et les Révs. Maison-

neuve, Baudin, Magnan et Gaire.

Après les prières d'usage, les secrétaires firent lecture des rapports des différentes Députations, et la Congrégation Générale prit en considération ces rapports, on les étudia et les examina attentivement, et le vote des Théologiens et Canonistes fut pris sur chacun des points de ces études préliminaires.

50. La Cinquième Congrégation Générale se réunit le 20ème jour de juillet, à l'heure et en l'endroit ordinaires.

Tous les Pères du Concile étaient présents, tandis que des causes légitimes avaient nécessité l'absence du Très Rév. Père Lory et des Révs. Dandurand, Maisonneuve,

Baudin, Magnan, Samoisette et Gaire.

Les prières ordinaires récitées, on fit comme aux autres réunions la lecture du procès-verbal de la séance précédente, puis on continua l'étude des rapports des différentes Députations. Après que le vote eut été pris sur chacun des points étudiés, l'Illustrissime Métropolitain informa la Congrégation Générale que les l'ères du Concile avaient décidé que le lendemain, dimanche, aurait lieu la Deuxième Session Publique solennelle, que cette session se diviserait en deux parties, l'une à l'issue de la grandmesse, et l'autre à l'issue des vêpres. Le Révérendissime Président fit connaître le cérémonial de cette Session Publique et ajouta qu'on y promulguerait trois Décrets: De Independentia Summi Pontificis, de Vita et Honestate Clericorum, de Prorogatione Sessionis.

60. La Sixième Congrégation Générale se tint le di-

manche, 21ème jour de Juillet.

Tous les membres du Concile étaient présents, à l'exception des Très Révs. Lory et Ritchot, et des Révs. Dandurand, Maisonneuve, Ouellette, Baudin et Gaire, plusieurs ayant été obligés de s'absenter pour le service de leur paroisse et d'autres par maladie.

Les prières ordinaires récitées, le procès-verbal de la séance précédente fut lu et approuvé, puis les membres de la Congrégation continuèrent l'examen des rapports des différentes Députations, surtout sur la sanctification

du dimanche.

L'Illustrissime Métropolitain donna ensuite le cérémonial de la continuation de la session commencée le matin et qui devrait se continuer à l'issue des vêpres.

Quatre Décrets seraient alors promulgués : Decreta de Fide, de Cultu Divino, de Zelo Animarum, de Tertia et Ultima

.Sessione.

70. La Septième Congrégation Générale se réunit le 22ème jour de Juillet, à l'heure et lieu ordinaires.

Les Révérendissimes Pères étaient tous présents ainsi que les Dignitaires, à l'exception du Très Rév. Père Lory, malade; les autres membres du Concile étaient aussi tous réunis à l'exception des Révs. Maisonneuve, Baudin, Dufresne et Gaire.

Après la récitation des prières ordinaires, le procèsverbal de la réunion précédente fut 'lu et approuvé et l'on continua l'examen des rapports des différentes Députations sur les matières qui avaient été soumises à leur étude. Les votes furent pris sur les sujets dont l'examen

était complété.

Ce jour étant la veille de l'anniversaire de la naissance de l'Illustrissime Métropolitain, qui compléterait le lendemain sa soixante-sixième année, Mgr Grandin, au nom des Révérendissimes Prélats et autres membres du Concile présents, offrit au Métropolitain les vœux et souhaits de toute l'assemblée. Mgr l'Evêque de St. Albert parla avec le tact exquis qui le caractérise et sut trouver dans son cœur des sentiments dont la délicate expression impressionna vivement l'assemblée. Le Vénérable Archevêque de St. Boniface, en proie à la plus vive émotion, ne put guère remercier que par ses larmes, il rappela à ceux qui lui offraient leurs souhaits de longue vie, que le jour et l'heure anniversaires de sa naissance étaient aussi le jour et l'heure anniversaires de la mort de sa mère et il annonça aux Pères et autres membres du Concile, que le lendemain il offrirait le saint sacrifice de la messe pour l'âme de sa mère et pour les âmes des parents défunts de tous ceux qui l'entendaient.

80. La Huitième et Dernière Congrégation Générale du Concile se réunit le mardi, 23 Juillet, à 10 h. 30 a.m. Le Très Rév Père Lory, malade, et les Révs. Dufresne et Gaire étaient absents.

La Congrégation délibéra sur les rapports des Députations. A midi, le Premier Promoteur suggéra d'ajourner la séance pour la reprendre à 4 h. 30 de l'après-midi, ce à quoi les Pères du Concile accédèrent; on fit la prière d'usage, et à 4 h. 30 p.m., la Congrégation se réunit de nouveau pour terminer l'examen des rapports du travail que les différentes Députations avaient complété.

Le vote ayant été pris sur tous les points, l'Illustris-

sime Métropolitain informe la Congrégation Générale de la décision des Révérendissimes Pères du Concile au sujet de la clôture de cette assemblée. C'est au lendemain, 24 Juillet, qu'avait été fixée la Troisième et Dernière Session Publique; cette Session Publique aurait lieu à 9 h. a.m. avec la pompe et la solennité qui avaient caractérisé celle de l'ouverture.

Les Décrets qui seraient promulgués à cette dernière session seraient les suivants: De Sacramentis, de Puerorum Educatione, de Missionibus Indorum, de Observatione Dierum Dominicarum, de Jurisdictione Episcopi, de Bonis Ecclesiasticis, de Societatibus Secretis, de Christiana Mortificatione, de Subscriptione, de Indicatione Futuri Concilii Provincialis et de Fine Concilii.

Les Secrétaires distribuèrent ensuite les feuilles sur lesquelles étaient imprimées les Acclamations qui devraient se faire à la fin du Concile.



## VI

# SESSIONS ET OFFICES PUBLIQUES.

Pendant les neuf jours que dura le Concile, il y eut chaque jour au moins un office auquel les fidèles furent invités, soit pour les Sessions Solennelles, soit pour l'audition du saint sacrifice de la messe.

### 10.—Première Session Publique.

L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, la onzième année du pontificat de Notre Saint Père Léon XIII, par la grâce de Dieu, Pape, le seizième jour du mois de Juillet, fête de Notre-Dame du Mont Carmel, se réunirent au Palais Archiépiscopal:

- 10. L'Illustrissime et Révérendissime Archevêque de St. Boniface; les Révérendissimes Evêques de St. Albert, d'Anemour, d'Arindèle et de Marcopolis.
- 20. Le Député du Révérendissime Evêque de Melitopolis.
  - 30. Les Dignitaires admis au Concile.
- 40. Les Théologiens, Canonistes et Officiers du Concile.

Les Révérendissimes Pères se revêtirent du Rochet, de l'Amict, de la Croix Pectorale, de la Chappe et de la Mitre Aurifrigiate; le Député du Révérendissime Evêque de Melitopolis prit le Surplis, la Chappe et la Barette; tous les autres se revêtirent du Surplis et de la Barette.

Tous se mirent en procession vers l'église métropolitaine où devait se tenir la Session et procédèrent dans

l'ordre suivant :

Apparitor.
Thuriféraire.

Le Clerc portant la Croix entre deux Acolytes. Les Théologiens, Canonistes et Officiers suivant l'ordre d'ordination.

Le Député de l'Evêque de Melitopolis.

Les Evêques, d'après l'ordre de promotion, marchant chacun entre deux Assistants ou Chapelains.

Le Prêtre Assistant du Métropolitain, le Rév. Père A. Maisonneuve, O.M I.

Le Sous-Diacre, portant la Croix Archiépiscopale, l'Abbe Elie B. Rocan.

Le Métropolitain revêtu des habits pontificaux et la Crosse à la main entre deux Diacres d'honneur, le Rév.

David Fillion et le Rév. Père Ls.

Drummond, S.J. Les Porte-Insignes.

Les Magistrats, Hommes de Profession et autres.

La procession se rendit jusqu'à l'eglise et une messe solennelle y fut chantée suivant les cérémonies liturgiques. Mgr l'Evêque de St. Albert officia au fauteuil, ayant pour prêtre assistant le Rév. Père Dandurand, O.M.I., pour diacre, le Rév. L. R. Giroux, pour sousdiacre, l'Abbé Alph. C. LaRivière.

Après la messe l'officiant prit son rang parmi les autres évêques et le Métropolitain passa du trône à l'autel pour y accomplir toutes les prescriptions du Pontifical, les terminant par l'allocution que le Pontife adressa au Concile. Après cette allocution eut lieu le sermon qui fut prêché par le Rév. Père Ls. Drummond, S.J.

Première Instance — Après le sermon les Promoteurs laissèrent leurs places, puis, saluant les Pères des deux côtés du chœur, ils franchirent les dégrés du sanctuaire et après une révérence à la Croix Archiépiscopale et rendus auprès du Métropolitain ils lui firent l'intance suivante, après laquelle ils se retirèrent à leur banquette:

Illustrissime ac Reverendissime in Christo Pater; cum Sancti Bonifacii Concilii per decretum diei septimi, mensis Aprilis, anni præsentis, dies præsens adsit, nosque Joachim Atlard et Albertum Lacombe amplitudo vestra jam in Prima Congregatione Promotores constituerit; pro nostri officii munere comparentes, instamus ac requirimus hoc Provinciale Concilium, Metropolitana auctoritate rite denuntiatum atque promulgatum, hoc ipso die per nos deliberari et declarari incipere jamque inceptum esse. Cujus prosperum exoptamus successum, et a Deo supplices piis orationibus deprecamur.

Le Métropolitain s'adressa alors au Premier Secrétaire et lui dit : Exquiratur Reverendissimorum Patrum sententia.

Après avoir salué les Evêques des deux côtés, les Secrétaires montèrent au Sanctuaire, saluèrent profondément la Croix, et après avoir fait la génuflexion au Métropolitain, le Premier Secrétaire lui demanda son suffrage en la manière suivante: Illustrissime ac Reverendissime in Christo Pater, placetne Concilii Provincialis Sancti Bonifacii initium nunc fieri?

Le Métropolitain répondit : *Placet*. Alors le Second Secrétaire se retira un peu du côté de l'Evangile : le Premier Secrétaire, après avoir fait la génuflexion au Métropolitain, approcha des Pères du côté où siègeait le plus

ancien et lui dit:

Reverendissimi in Christo Patres, placetne vobis Concilii Provincialis Sancti Bonifacii initium nunc fieri?

Les Pères répondirent successivement et chacun en

particulier: Placet.

Le Secrétaire ayant fait de même pour les Pères qui se trouvaient du côté opposé, et ayant obtenu leur assentiment, retourna vers le Métropolitain, et après les saluts indiqués plus haut, lui dit : Illustrissime ac Reverendissime in Christo Pater, placuit Patribus initium Concilii nunc fieri.

Alors le Premier Secrétaire, avec la révérence convenable, recut le Décret De Aperienda Synodo des mains du

Métropolitain qui lui dit : Legatur decretum.

Le Métropolitain rémit ensuite au Second Secrétaire la liste de tous les membres du Concile et lui dit : Nomi-

natim vocentur omnes qui Synodum adesse debent.

Alors les Secrétaires, après les révérences convenables, laissèrent le Sanctuaire, puis ils saluèrent la Croix Archiépiscopale et les Evêques au milieu desquels ils passèrent et se rendirent à la balustrade. Le l'remier fit la lecture du Décret De Aperienda Synodo, et le Second fit l'appel nominal de tous les membres du Concile. Chacun en s'entendant nommer répondit : Adsum, et le représentant du Prélat absent dût dire : Adest per procuratorem.

Deuxième Instance.—Les Promoteurs vinrent de nouveau devant le Métropolitain et lui soumirent l'instance suivante :

Illustrissime ac Reverendissime in Christo Pater, illud in more positum est ab initio Concilii Provincialis, Decreta de modo vivendi in Concilio, de Synodi Officialibus, necnon de Deputationum membris legi atque edici: Ideo ab Illustrissima et Reverendissima Amplitudine Vestra petimus ut ista de suggestu legantur et promulgentur.

Après cette urgence et les révérences accoutumées les

Promoteurs se retirèrent à leur banquette.

Les Secrétaires s'approchèrent alors du Métropolitain, faisant soigneusement toutes les révérences prescrites, l'Illustrissime Président leur remit les Décrets demandés par les Promoteurs en leur disant: Legantur Decreta.

Les Secrétaires, observant toujours les révérences prescrites se rendirent à la balustrade, firent les lectures ordonnées et revinrent auprès du Métropolitain et des

autres Evêques pour demander leur assentiment.

Ayant recueilli les adhésions et observant toujours les saluts prescrits le Secrétaire s'approcha de nouveau du Métropolitain et lui dit: Decreta placuerunt Patribus, le Métropolitain répondit: Decreta placuerunt Patribus; ideo agendæ sunt Deo gratiæ, les Pères répondirent: Deo gratias et les Secrétaires retournèrent à leurs places.

Troisième Instance.—C'est alors que les Promoteurs firent la troisième instance dans les termes suivants: Illustrissime ac Reverendissime in Christo Pater, sacrosancto Concilii Decreto, constitutum et sancitum est, Reverendissimos Episcopos in Prima Provinciali Synodo in qua ipsi interfuerint omnia et singula a Tridentinis Patribus definita et statuta, palam recipiant, veram obedientiam Summo Ponticfii Romano spondeant, simulque hareses omnes publice detestentur et anathematizent. Ideo nos hujusce Concilii Promotores ab Illustrissima Amplitudiue Tua petimus in hac Synodo Provinciali ita fieri.

Après cette troisième instance les Secrétaires s'approchèrent du Métropolitain qui remit à l'un d'eux le Décret: De Professione Fidei. Ce Secrétaire, observant toujours les cérémonies indiquées plus haut se rendit à la balustrade, lut le Décret et reyint demander l'assentiment du Métropolitain et des autres Pères. Après que

ces derniers eurent répondu Deo gratias, le Métropolitain remit à l'autre Secrétaire la formule de Profession de Foi en lui disant: Lege in ambone et in nomine nostro hanc formulam professionis fidei. Le Secrétaire reçut la formule, fit les saluts prescrits, monta à la tribune et tous étant debout il lut à haute voix:

### PROFESSIO FIDEI.

Ego, Alexander Taché, firma fide credo, etc.

La lecture étant finie, le Métropolitain se rendit auprès du trône où était placé le livre des Saints Evangiles

et agenouillé prêta serment.

Le Métropolitain étant retourné à l'autel et s'y étant assis, tous les Pères du Concile vinrent successivement prêter le même serment, les mains appuyées sur les Saints Evangiles que le Métropolitain leur présentait.

### FORMULA JURAMENTI.

10. Ego, Alexander Antoninus Taché, Arc'iepiscopus Sancti Bonifacii et Metropolita Sancti Bonifacii Provincia, idem spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et hac Sancta Dei Evangelia.

20. Ego, Vitalis Grandin, Episcopus Sancti Alberti, idem spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et hac Sancta Dei

Evangelia.

30. Ego, Henricus Faraud, Episcopus Anemuriensis, idem spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et hæc Sancta Dei Evangelia.

40. Ego, Isidorus Clut, Episcopus Aerindelensis, idem spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuret et hac Sancta Dei

Evangelia.

50. Ego, Paulus Durieu, Episcopus Marcopolensis, idem spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et hac Sancta Dei

Evangelia.

60. Ego, Celestinus Augier, Delegatus Episcopi Melitopotensis, idem spondeo, voveo ac juro. Sic me Deus adjuvet et hac Sancta Dei Evangelia. Quatrième instance.—Après la Profession de Foi, tous étant assis, les Promoteurs se présentèrent devant le Mé-

tropolitain et lui dirent :

Illustrissime ac Reverendissime in Christo Pater, cum ex usu synodali in præsenti sessionne tempus proxima sessionis indicandum sit, nos, hujus Synodi Promotores instamus ut idem quoque nunc fiat.

Le Métropolitain leur répond :

Exquirantur Reverendissimorum Patrum sententia.

Les Promoteurs retournèrent à leurs places, mais avant de s'asseoir ils firent une inclination au second Secrétaire. Celui-ci répondit aux Promoteurs par un salut profond, puis, s'avançant au milieu des Evêques, il salua le Métropolitain par une génuflexion et les autres Pères par une inclination profonde et dit: Illustrissime ac Reverendissime in Christo Pater, Reverendissimi in Christo Patres, placetne vobis Secundam Sessionem fore die Dominica proxima; ita tamen ut ad aliam diem transferri vel prorogari possit, si pro rebus Concilii bene gerendis conducere videbitur?

Alors, le même Secrétaire demanda l'assentiment du Métropolitain et des autres Pères, et ayant recueilli leur adhésion, d'après toutes les formalités dites plus haut, il

alla à la balustrade lire le Décret suivant :

## DECRETUM.

Illustrisssmus ac Reverendissimus Metropolita Provincia Sancti Bonifacii, de consensu Reverendissimorum Patrum Provincialis Concilii, decrevit ac statuit Secundam Sessionem hujus Sancti Concilii fore die Dominica proxima, id est, die vigesima prima hujus mensis Julii. Ita tamen ut ad aliam diem transferri vel prorogari possit, si pro rebus Concilii bene gerendis conducere videbitur.

Après la lecture de ce dernier Décret, les deux Secrétaires s'avancèrent vers les Promoteurs qu'ils saluèrent profondément et qui leur adressèrent les paroles suivantes:

Nos, Joachim Allard et Albertus Lacombe, hujus Synodi Provincialis Promotores, rogamus vos, ejusdem Synodi Secretarios, hic præsentes, ut de omnibus et singulis in hac Sessione peractis, unum plurave conficialis instrumenta. Les Secrétaires répondirent : Conficienus et se reti-

rèrent à leurs places.

Alors, le Métropolitain annonça la Bénédiction reçue du Saint-Père pendant la présente session et au nom du Souverain Pontife donna la Bénédiction sclennelle avec les cérémonies ordinaires, et tous les membres du Concile retournèrent à l'Archevêché en procession solennelle.

## 20.—Première Basse Messe Conciliaire.

Le 17 Juillet, à 9 heures a.m. l'Illustrissme Métropolitain dit la messe conciliaire assisté par les Révs J. McCarthy, O.M.I., et J. Messier. Tous les Pères et autres membres du Concile assistèrent à cette messe ainsi qu'un grand nombre de fidèles.

Le Métropolitain s'y servit pour la première fois de la magnifique chasuble qui lui avait été offerte par sa Sainteté Léon XIII, comme gage d'affection et en souve-

nir de son Jubilé Sacerdotal.

### 30.—Service pour Les Prélats Défunts.

Le jeudi, 18 Juillet, à 9 heures a.m., fut célébré un service solennel pour le repos de l'âme de Mgr Norbert Joseph Provencher, Premier Evêque de Saint-Boniface et jusqu'à ce jour le seul décédé dans la Province.

Mgr Faraud, Evêque d'Anemour officiait au fauteuil ayant le Rév. J. Dufresne pour Prêtre Assistant, le Rév. D. Graton pour diacre et Elie B. Rocan pour sous-

diacre.

Le Métropolitain et autres Pères du Concile, en chappe noire et mitre blanche et les Théologiens en surplis, se rendirent processionellement au chœur où tous prirent leurs places respectives. Le Très Rév. Père Célestin Augier fit l'oraison funèbre de Mgr Provencher. L'absoute fut chantée par le Révérendissime Métropolitain.

### 40.—Deuxième Basse Messe Conciliaire.

Le vendredi, 19 Juillet, à 9 h. a.m., la messe fut dite par Mgr Grandin, Evêque de Saint-Albert, assisté par les Révs. D. Dandurand, O M.I., et L. R. Giroux. Les Pères et autres membres du Concile y assistaient, ainsi qu'un grand nombre de fidèles.

### 50.—Troisième Basse Messe Conciliaire.

Le samedi, 20 Juillet, à 9 h. a.m, la messe conciliaire fut dite par Mgr Faraud, Evêque d'Anemour, assisté des Révs. J. Dufresne et D. Graton. Les Illustrissimes Pères et autres membres du Concile étaient présents, ainsi que de nombreux fidèles.

## 60.—Deuxième Session Publique.

Le VIème dimanche après la Pentecôte, le 21 Juillet, 1889, eut lieu la Deuxième Session Publique du Concile, divisée en deux parties.

### PREMIÈRE PARTIE.

Tous les membres du Concile se réunirent à la sacristie de l'Eglise Métropolitaine, les Officiers, les Canonistes et les Théologiens s'y revêtirent de leur surplis, les Evêques étaient en rochet et en mosette, l'Archevêque en cappa. Tous se rendirent processionnellement et prirent leurs places accoutumées dans le Sanctuaire.

La messe fut célébrée au fauteuil par le Révérendissime Mgr I. Clut, Evêque d'Arindèle. Le Rév. C. Samoisette agissait comme Prêtre Assistant: le Rév. J. M. A. Jolys comme Diacre, et l'Abbé Elie B. Rocan comme

Sous-Diacre.

La messe étant finie, les Révérendissimes Pères du Concile revêtirent leur chappe et prirent la mitre. L'Illustrissime Métropolitain se rendit au pied de l'autel pour commencer la Seconde Session.

L'église était remplie de fidèles. Après les prières prescrites le Métropolitain prit son siège sur le marche-

pied de l'autel.

Les Très Révs. Promoteurs firent, avec les cérémonies requises, trois instances demandant respectivement la promulgation des Décrets: De Independentia Summi Pon-

tificis, de Vita et Honestate Clericorum, de Prorogatione Sessionis. A chacune de ces instances les Secrétaires, après avoir reçu les Décrets des mains de l'Illustrissime Métropolitain, en firent la lecture, puis, observant toutes les prescriptions déjà mentionnées, ils demandèrent et obtinrent l'assentiment des Pères. L'assentiment ayant été donné au troisième de ces Décrets, le Métropolitain et les Pères rendirent grâces à Dieu par la formule ordinaire et tous se retirèrent processionnellement à la sacristie.

### SECONDE PARTIE.

A 7 h. 30 P.M. tous les membres du Concile se réunirent à la sacristie, revêtirent leurs habits de chœur, les Evêques prenant des chappes rouges et des mitres aurifrigiates; on se rendit processionnellement au Sanctuaire. De son trône l'Illustrissime Métropolitain entonna le Deus in adjutorium.

A l'issue des vêpres le Rév. Père Fox, O.M.I., monta en chaire et prêcha en langue anglaise. Après le sermon le Révérendissime Métropolitain prit place à l'autel pour

continuer la session commencée le matin.

Les Très Révs. Promoteurs dans trois instances différentes demandèrent la promulgation des Décrets : De

Fide, de Zelo Animarum, de Cultu Divino.

Les Promoteurs et Secrétaires firent tout suivant les prescriptions du cérémonial. L'assentiment des Pères ayant été donné à chacun des décrets sus-mentionnés ils louèrent Dieu par la formule ordinaire d'actions de grâces.

Après le troisième *Deo gratias* les Très Révs. Promoteurs firent instance pour que la Troisième et Dernière Session du Concile fut fixée à la férie IV, 24 Juillet.

Le Métropolitain leur répondit : Exquiratur Reverendissimorum Patrum Sententia. Les Secrétaires avec les cérémonies et saluts ordinaires demandèrent l'assentiment des Révérendissimes Pères, et l'ayant obtenu, ils lurent le Décret suivant :

### DECRETUM.

Illustrissimus et Reverendissimus Metropolita Sancti Bonifacti, de consensu Reverendissimorum Patrum Provincialis Concilii, decrevit et statuit Tertiam et Ultimam Sessionem hujus Sancti Concilii fore nona hora ante meridiem, feriæ quartæ proximæ, quæ erit die vigesima quarta ejusdem mensis Julii. Ita tamen ut ad aliam diem transferri vel prorogari possit, si pro

rebus Concilii bene gerendis conducere videbitur.

Après la lecture de ce dernier Décret les deux Secrétaires s'avancèrent vers les Promoteurs qu'ils saluèrent profondément et qui leur adressèrent les paroles suivantes: Nos, Joachim Allard et Albertus Lacombe, hujus Synodi Provincialis Promotores, rogamus vos, ejusdem Synodi Secretarios, hic præsentes, ut de omnibus et singulis in hac Sessione peractis, unum plerave conficiatis instrumenta. Les Secrétaires répondirent: Conficiemus et se retirèrent à leurs places respectives.

Alors le Métropolitain chanta solennellement la bénédiction et tous retournèrent à la Sacristie processionelle-

ment.

## 70.—Quatrième Basse Messe Conciliaire.

Cette messe fut célébrée dans l'Eglise Métropolitaine, le 22 Juillet, par Sa Grandeur Mgr I. Clut, Evêque d'Arindèle, assisté par les Révs. C. Samoisette et J. M. A. Jolys:

Tous les membres du Concile et nombre de fidèles

étaient présents.

### 80. MESSE DE REQUIEM.

C'est le 23 Juillet 1823, à 7 heures a.m., que Madame Taché avait donné naissance à son fils Alexandre, aujour-d'hui Archevêque de Saint-Boniface, et c'est le 23 Juillet, 1871, aussi à 7 heures a.m., que cette pieuse mère s'endor-mit dans le Seigneur et c'est cette dernière circonstance qui explique pourquoi la Messe Conciliaire du mardi, 23 Juillet 1889, fut une Messe de Requiem. L'Illustre Métropolitain, assisté par les Révs. A. A. Cherrier et J. Messier, offrit le Saint Sacrifice pour le repos de l'âme de sa mère, priant en même temps pour les âmes des parents défunts de tous les membres du Concile.

90.—Troisième et Dernière Session Publique.

Le mercredi, 24ème jour du mois de Juillet, la Troisième et Dernière Session Publique et Solennelle du Premier Concile de Saint-Boniface se célébra dans l'Eglise Métropolitaine. Tous les membres du Concile se rendirent en procession solennelle de la demeure Archiépiscopale à la Cathédrale. Tout se fit conformément aux prescriptions du Pontifical Romain et du Cérémonial des Evêques

La messe fut célébrée au fauteuil par le Révérendissime Evêque de Marcopolis, Mgr Durieu. Le Rév. Père Ouellette, O.M.I., remplissait les fonctions de Prêtre Assistant, les Révs. J. A. Bernier et O. R. Bourdeau celles

de Diacre et Sous-Diacre.

L'Illustrissime Métropolitain était au Trône, où le Rév. Père Maisonneuve servait comme Prêtre Assistant, tandis que les Révs. D. Fillion et L. Drummond, S.J., agissaient comme Diacres d'Honneur.

Après la messe, le Métropolitain se rendit aux pieds de l'autel, y récita les prières d'usage et y prit son siège. C'est alors qu'eut lieu le sermon, et il tut prêché par le

Rév. J. M. A. Jolys, Curé de Saint-Pierre.

Après le sermon, les Très Révs. Promoteurs firent instance pour obtenir la promulgation des neuf Décrets suivants: de Sacramentis, de Puerorum Educatione, de Missionibus Indorum, de Observatione Dierum Dominicarum, de Jurisdictione Episcopi, de Bonis Ecclesiasticis, de Societatibus Secre-

tis, de Christiana Mortificatione, de Subscriptione.

Les Promoteurs firent toutes ces instances avec les cérémonies accomplies aux autres Sessions Publiques, puis les Secrétaires reçurent successivement les différents Décrets des mains du Métropolitain, en lurent les titres à l'assemblée, puis demandèrent l'assentiment des Pères sur chacun de ces Décrets, observant, en chaque occasion, les cérémonies requises et les Illustrissimes Pères rendant chaque fois grâce à Dieu.

Le Decretum Subscriptionis ayant été lu et approuvé fut déposé sur l'autel. L'Archevêque s'étant levé y apposa sa signature et chacun des Révérendissimes Pères s'approchant de l'autel entre ses deux assistants, apposa lui

aussi sa signature au dit Décret.

Le Rév. Père C. Augier, assisté d'un maître de cérémonie, signa aussi comme Procureur de Mgr d'Herbomez.

Sur instance des Promoteurs, le Décret : De Indicatione Futuri Concilii Provincialis, fixant à l'année 1892, la tenue du prochain Concile de St. Boniface, fut lu et approuvé.

L'Illustrissime Métropolitain commanda alors de faire l'appel nominal de tous les membres présents au Concile. La liste en fut lue par un des Secrétaires; tous répondirent Adsum, à l'exception du Très Rév. Père Lory, S.J., malade, et des Révs. Baudin, Gaire et Dufresne, absents

pour cause et avec permission.

Après l'appel nominal des membres du Concile eut lieu l'instance pour la lecture du Décret de fine Concilii. Le Métropolitain commanda au Secrétaire de s'enquérir de l'opinion des Pères, relativement à l'annonce de la fin du Concile. Tous avant témoigné le désir que le Concile prit fin, lecture fut faite du Décret annongant cette fin à l'assemblée.

Les Secrétaires reçurent des Très Révs. Promoteurs l'ordre de relater, dans un ou plusieurs écrits, toutes les circonstances de cette Session Solennelle et répondirent : Conficiemus, et retournèrent à leurs places.

Tous s'étant levés, le Métropolitain entonna le Te

Deum qui fut chanté ainsi que les versets et oraisons.

A la suite du Te Deum, les Secrétaires exprimèrent la joie de l'assemblée par les acclamations suivantes auxquelles tous les membres du Concile répondirent.

### ACCLAMATIONES.

Secretarii. Regi sæculorum, immortali et invisibili, soli Deo, Patri et Filio et Spiritui Sancto, sempiterna laus et gloria.

Chorus. Benedicta sit Sancta et individua Trinitas,

nunc et semper et per infinita sæcula sæculorum.

S. Sanctissimo Cordi Jesu, Altissimi tabernaculo Domini Dei et Portæ Cæli, amor, adoratio in hac omni regione.

C. Sit resurrectio nostra et salus in eo sperantium et

eum invocantium.

S. Beatissimæ Mariæ semper Virgini Deiparæ Imma-

culate Conceptæ, Cælorum Reginæ et mundi Dominæ, Gloriosissimæ Patronæ Nostræ; honor et veneratio.

C. Tu gloria Jerusalem, tu lætitia Israel, tu honorifi-

centia populi nostri!

S. Beatissimo Domino Nostro Leoni Papæ XIII, Sanctæ et Universalis Ecclesiæ Pontifici, omnium christianorum patri et infallibili doctori, benedictio Dei omnipotentis; Christiani nominis in omnes terrarum gentium obedientia et in unum ovile adunatio.

C. Benedictio super illum, diuturna prosperitas, sanc-

tæ Dei ecclesiæ exaltatio.

S. Reverendissimum Dominum hujus Provinciæ Metropolitanum, et in hoc Concilio præsidentem rore gratiæ suæ perfundat Deus, et ad gloriam æternam reservet.

C. Rore gratiæ perfundat eum Deus, ad gloriam æter-

nam conservet.

S. Reverendissimos Episcopos, quos Spiritus Sanctus in hac Synodo congregavit ad gloriam et utilitatem Provinciæ Nostræ, ad Ecclesias suas feliciter reducat incolumes et ad multos annos conservet.

C. Incolumes reducat, et ad multos annos conservet.

S. Omnibus in hoc Concilio congregatis pax vera et copiosa benedictio.

C. Deus misereatur nostri et benedicat nobis.

S. Illustrissimo Episcopo, Clero, Missionariis absentibus, Religiosis Communitatibus et Universo Christi Gregi, salus et benedictio a Domino.

C. Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis ut

corde uno et anima una libere tibi deserviant.

S. Omnibus fidelibus defunctis, qui nos præcesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis!

C. Requiem æternam dona eis Domine et lux perpe-

tua luceat eis!

S. Civitati et Provinciæ Sancti Bonifacii tranquillitas, salus et divinarum gratiarum abundantia!

C. Gratia nobis et tranquillitas multiplicetur.

S. Gubernio nostro Civili et omnibus hujus Dominationis Concivibus; salus, pax, prosperitas.

C. Veritas, justitia, charitas omnium repleat mentes

et dirigant actiones.

S. Hoc Concilio Provinciali Sancti Bonifacii Primo finito, gratiæ agentes Domino Deo Nostro, discedamus in

fidei unitate et pacis charitate, in iisque perseveremus semper.

C. Fiat! Fiat! Amen! Amen!

Les Acclamations finies, on se remit en procession pour retourner à la demeure Archiépiscopale et ainsi se termina le Premier Concile Provincial de la Province Ecclésiastique de Saint-Boniface.







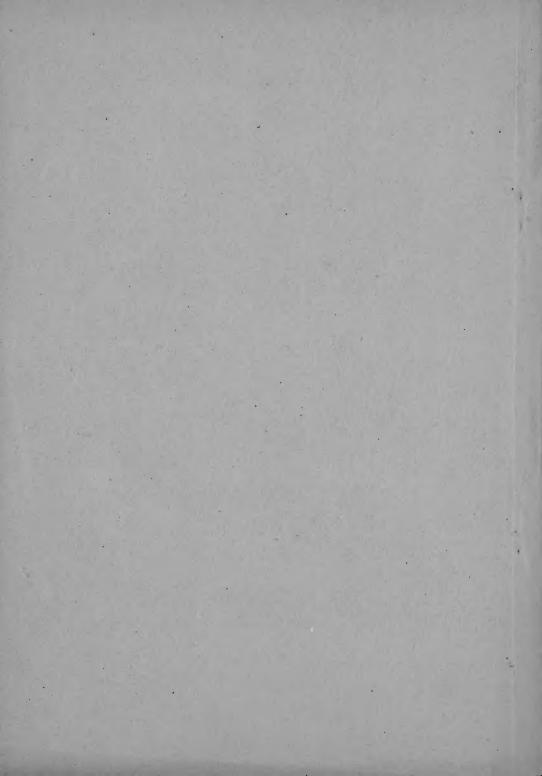